. 18 . S.

15, rue Falguière, 75501 Paris Cedex 15

QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE N- 14102 - 5 F

JEUDI 31 MAI 1990

FONDATEUR : HUBERT BELIVE-MÉRY - DIRECTEUR : ANDRÉ FONTAINE

Pressant le gouvernement de réduire les inégalités

M. Mitterrand relance

la politique sociale

L'évolution des rapports Est-Ouest et le « sommet » américano-soviétique

## L'appel de l'autre **Europe**

ES appets à l'aide économique des pays de l'Est se iont chaque jour plus pressants. A l'époque de la chute du Mur en Allemagne, et de la « révolution de velours » en Tchécoslovaquie, la préocupation majeure des nouveaux dirigeants d'Europe de l'Est était de se faire accepter par l'Ouest comme des démocraties naissantes, prêtes à s'engager sur la voie de l'économie de

Depuis, des élections libres ont eu lieu, une vie politique nouvelle s'ébauche. En revanche, presque partout la production a nettement chuté et on découvre peu à peu l'ampleur du désastre économique. Le volet financier occupe lésormais le devant de la scène des relations Est-Ouest.

TADEUSZ MAZOWIECKI, nais, de passage à Paris au début de la semaine, a affirmé avec vigueur que la Pologne est désormais un « pays normal », dont la stabilité n'est pas menacée, et a plaidé tout au long de sa visite pour un allègement de poids de la

En URSS, depuis longtemps, des économistes affirmaient que Moscoll devait avoir recours, et massivement, aux crédits occidentaux. Cette semaine, c'est M. Stanislav Chataline, l'un des plus proches conseillers de M. Gorbato déclaré que la transition vers l'économie de marché ne pourrait se faire sans d'énormes apports financiers et techniques de

'OCCIDENT n'a pas manqué de réagir à ces demandes. La RFA n'hésite pas à hypothéquer ses performances économiques pour réaliser au plus vite l'union nomique et monétaire avec la RDA. La Communauté europ se mobilise. En moias de six mois, les pays occidentaux sont parvenus à mettre sur pied un nouvel organisme financier international. la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de l'Europe de l'Est (la BERD). Inférieurs à ceux du plan Marshall (12 milliards de dollars en cinq ans pour huit pays contre 16 milliards de dollars d'aujourd'hui par année pour seize pays), de l'avis général, jouer un rôle non négligeable dans la transition vers des économies de marché. Début juin, d'autre part, la liste des exportations interdites dans le cadre du COCOM devrait être

« Je crois que les Etats-Unis et les autres sont tenus de faire quelque chose », a déclaré M. Chataline. Le ton est explicite. Les pays d'Europe de l'Est et l'URSS disposent actuellement d'atouts politi-ques suffisants pour se voir octroyer des soutiens financiers uents. Mais si le passage du socialisme au marché est encore un phénomène écono inédit, on sait qu'il s'agira d'un rocessus de longue haleine. Il faut espérer que l'Ouest ne perdra pas patience avant que la restructuration ne commence à porter ses fruits. L'essentiel, cependant, c'est que l'Est ne s'écarte pas, dès les premières turbulences, de la voie sur laquelle il s'est en principe



# M. George Bush souhaite désamorcer le conflit sur le statut de l'Allemagne

au Canada, était attendu mercredi 30 mai à Washington, où sa visite - en raison des nombreuses difficultés qui affaiblissent sa position en URSS - ne suscite pas le même enthousiasme que les précédentes. Lors de ce nouveau somment soviéto-américain, le président

WASHINGTON de notre correspondant

« La fête est finie. » Les publici-

taires sont supposés deviner l'air du temps, mais ceux-là, pour vendre leur vodka « made in Minnesota », n'y étaient pas allés de main morte. Un Gorbatchev à l'expression sinistre, brandissant une bouteille, avec au milieu de l'affiche, entre son visage et ladite bouteille, ce constat à double sens: « The party's over. » La fête est finie, tout comme le parti.

C'était avant que le président sovictique ne décide de faire au Minnesota l'honneur d'une visite, et le fabriquant de la Karkov vodka, respectueux, a décidé de faire enlever les affiches : l'homme qui a connu son premier grand échec en tentant de détourner ses

M. Gorbatchev, après une courte visite Bush s'efforcera de désamorcer le conflit qui oppose les Occidentaux à l'URSS au sujet de l'appartenance à l'OTAN de l'Allemagne unifiée. Le processus d'unification de l'Allemagne qui s'est engagé ces demières semaines et le mouvement d'émancipation des pays baltes ont déplacé les priorités américaines.

> Mais les publicitaires avaient visé juste. Le Gorbatchev qui revient mereredi 31 mai à Washington n'est plus tout à fait le « Gorby » qui s'était taillé un triomphe en décembre 1987, avant de récidiver à New-York uns an plus tard. C'était le temps où un quidam auquel il avait serré la main dans la rue proclamait sans rire qu'il venzit de vivre là « le plus beau jour de sa vie »; c'était le temps où tel présentateur vedette de CBS, fasciné, rendait compte avec enthousiasme d'une conférence de presse pourtant fort pâteuse donnée par le numéro uni

compatriotes de l'alcool aurait cu

toutes raisons de ne pas apprécier.

M. Gorbatchev. sovictique, ceiui où le gratin intellectualo-mondain des Etats-Unis se pressait pour être vu en sa compagnic. Le héros reste sympathique à la masse des Américains

(près de trois quarts d'entre eux ont toujours de lui une « impres-sion favorable »), mais il a perdu de son lustre, pour cause de Litua nie, et parce que le public commence à réaliser que si l'homme est tellement moins populaire chez lui qu'à l'étranger, c'est que quelque chose cloche. Bien sûr, le charme n'est pas tout à fait brisé, et à Minneapolis comme à San-Francisco, où M. Gorbatchev achèvera sa visite, on se prépare fiévreusement. Mais à Washington, après l'excitation haletante de naguère, c'est le temps des interrogations, des doutes, du souci de voir à travers et au-delà de

JAN KRAUZE

Lire la suite page ( Un sondage sur les Français et les rapports Est-Ouest

### La table ronde sur l'immigration réunie mardi 29 mai s'est terminée par un constat de désaccord. L'opposition refuse de « cautionner » les « erreurs accumulées » et « l'inaction » du gouvernement, et ∢ ne se prêtera pas à de nouvelles concertations-alibis ». Quelques heures plus tôt, à Auxerre, M. Mitterrand avait invité le gouvernement à se préoccuper plus activement des inégalités sociales et surtout des bas salaires. LE SOCIAL il va finir Par m'expulser, Y'A QUE ÇA DE VRAI ! CELUI-LA

## « Gouvernez!»

« Gouvernez ! » dit M. Chirac au premier ministre, afin de ne pas partager avec lui la responsabilité du dossier brûlant de l'immigration. « Gouvernez ! », paraît dire M. Mitterrand à son chef de gouvernement, afin qu'il réussisse là où le président de la République, en place depuis dix ans, a échoué : la réduction des inégalités sociales.

Pauvre M. Rocard ! Il affronte une opposition qui retrouve sondain le goût de s'opposer, aiguillonnée par un Jacques Chirac d'autant plus radical qu'il est aux abois. De ce désagrément de la vie démocratique auquel il avait échappé jusqu'à présent faute d'adversaires en état de combattre, le premier ministre s'accomodera sisément. Il n'est pes certain, en revanche, qu'il apprécie

que et donne le sentiment, depuis queiques semaines, de vouloir gouverner à sa place.

Le mardi 29 mai marquera peut-être une date importante dans le parcours de M. Rocard. Ce jour-là, l'opposition lui a montré les limites de sa recherche systématique du consensus, déjà combattue par certains de ses « amis » socialistes. Elle l'a fait, du moins pour ce qui concerne M. Chirac, sans la moindre subtilité. M. Rocard, selon le président du RPR, ne gooverne qu'à la petite semaine. est débordé par des socialistes \* purs et durs », ne tient pas son ministre de l'intérieur, accusé d'incompétence dans l'affaire de Carpentras et d'irresponsabilité pour avoir remarqué qu'il n'était pas nécessaire d'armer tous les

page 7

page 6

Elu mardi 29 mai, le nouveau président de la Fédération de Russie se pose en rival de M. Gorbatchev

par Jacques Amairic

M. Gorbatchev a raison d'être inquiet : l'élection de Boris Eltsine à la présidence de la Fédération de Russic constitue pour lui un échec cuisant. Quoi qu'en dise anjour-d'hui l'ancien chef de l'organisation du parti pour Moscou, il est peu probable qu'il se contente longtemps de jouer les seconds rôles. Son ambition est évidente, ct il ne la cache d'ailleurs pas ; son but est de paryenir tout au sommet du pouvoir, qu'il s'agisse de la présidence d'une Union soviétique remaniée, amputée de Républiques par trop rebelles, ou d'une simple Russie.

Dans la guerre qui s'annonce entre les deux hommes, Boris Elt-sine dispose d'un atout principal :

son incroyable capacité à « rebondir », à se sortir des situations les plus difficiles en prenant à témoin le bon peuple des mauvais coups qu'on lui porte. Dix fois déjà il est allé au tapis, mais il s'est toujours relevé, servi par son talent de tribun populiste, son art de dénoncer les privilèges, l'arrogance, la corruption et l'inhumanité de cette menklatura dont il fit longtemps

C'est un registre qui fait merveille dans l'Union soviétique d'aujourd'hui, un « fonds de commerce » particulièrement lucratif dont l'exploitation systématique explique plusieurs a résurrections » de cet « enfant pauvre de l'Oural ». Comment, sinon, aurait-il repris le dessus après son

la direction moscovite du P.C., suivi de peu par son expulsion du bureau politique, où il n'avait d'ailleurs qu'un siège de suppléant? Comment, sinon, aurait-il pu survivre politiquement aux campagnes de diffamation orchestrées par ses innombrables ennemis? Comment, surtout, surait-il pu rester dans la course su pouvoir après ses mésaventures rocambolesques de septembre 1989 : découvert trempé et crotté, dans la banlieue de Moscou, dès potron-minet, par deux miliciens, il leur affirme qu'il vient d'être victime d'une tentative de meurtre mais les supplie de n'en rien dire.

limogeage, en novembre 1987, de

Lire la suite page 3 et Particle de notre correspondant | le retour en force d'un président à Moscou BERNARD GUETTA | qui paraît se poser parfois en



20, rue du Marché, Genève • Beverty Hills • Houseon

Le sommet arabe de Bagdad Maigre bilan d'une réunion marquée par la désunion page 32 - section C

Un entretien avec M. Ben Bella L'ancien chef de l'Etat prépare son retour en Algérie

Consensus sur l'aménagement du territoire L'Assemblée nationale d'accord pour une relance

page 21 - section C

CAMPUS

Formation en alternance :

des expériences pilotes pages 17 à 21 - section B

Plaies d'Afrique ([H]

La crise au Gabon L'amée aurait repris le contrôle de Port-Gentil

Roland-Garros L'élimination de Becker et d'Edberg

page 17 - section B PARIS-ILE-DE-FRANCE

Ouze chaînes de télévision pour les Franciliens page 24 - section C

Une sélection d'annonces immobilières se trouve pages 27 à 29

A L'ETRANGER : Algérie, 4,50 DA; Marror, 6 DH; Turisle, 650 m.; Alemagne, 220 DM; Austriche, 22 SCH; Schiguse, 33-F8; Canade, 2,25 \$ CAN; Antilias-Résision, 8-F; Câte-d'hodre, 225-PCFA; Daniermark, 12 KRD; Espagne, 175 PTA; G. B., 70 p.; Gebes, 160 DR; Intends, 30 p.; Intele, 2 GOO L; Locardocurg, 23 PL; Norvège, 13 KRN; Paye-See, 2,50 PL; Portugal, 150 SSC; Sánágal, 375 F CFA; Saldo, 14 KRS; Salina, 170 PS; USA (NT), 1,75 \$; USA (NT), 1,75

# Un sondage de la SOFRES pour « le Monde » et RTL sur les Français et les rapports Est-Ouest

# Loin de Vilnius...

UELLES sont, à la veille de la rencontre Bush-Gorbatchev, les principales préoccupations d'ordre international des Français? C'est pour répondre à cette question que le Monde et RTL ont commande un sondage à la SOFRES. Certains de ses résultats susciteront bien de l'amertume à Vilnius et bien de la satisfaction au Kremlin: 2 % seulement des sondés estiment en effet que le sujet le plus important traité par les présidents Bush et Gorbatchev sera la question de l'indépendance de la Lituanie; 54 %, il est vrai, jugent qu'il ne s'agit là que d'un problème interne à l'Union soviétique, alors que pour 34 % des personnes interrogées cette question concerne aussi la commu-

Quelle confiance avez-vous dans

nauté internationale. Autre surprise : 7 % seulement des Français estiment que la question de l'unification de l'Allemagne et de son statut figurera en tête des entretiens de Washington, ce qui traduit pour le moins une certaine sous-estimation des intentions soviétiques.

La réduction des armements nucléaires, en revanche, vient largement en tête des préoccupations exprimées, avec 58 % des sondés, suivie mais de loin (17 %) par l'encouragement à la démocratisation de l'URSS. Ce pays, il est vrai, conserve auprès des Français la bonne image que M. Gorbatchev a réussi à lui gagner, et ceia malgré les énormes difficultés qui l'assaillent : ils sont 43 % (contre 42 % en juin dernier et

les chefs d'Etat et de gouverne

Pas milan

Sans

24

11

Très ber

Très marrais

nion très bonne ou plutôt bonne de la politique étrangère soviétique : 36 % ont au contraire une opinion très mauvaise ou plutôt mauvaise de cette diplomatie; ils étaient 35 % dans le même état d'esprit en juin 1989 mais 62 % en avril 1987. Détail plein d'enseignements : si 47 % des communistes sont satisfaits de la diplomatie de M. Gorbatchev, 36 % jugent plutôt mauvaise ou très mauvaise sa politique étrangère.

### M. Gorbatchev distance MM. Bush et Kohl

L'image personnelle du numéro un soviétique est encore plus positive que celle de sa politique puisque 61 % des sondés affirment avoir tout à fait ou piutôt confiance en lui alors que 25 % seulement déclarent s'en méfier. Au test de la confiance, M. Gorbatchev est cependant battu

Dans l'ensemble, avez-vous une opinion très bonne, plutôt

57

24

19

100 %

55

les Français: ils sont 57 % à juger Et avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt meuvaise ou très mauvaise de la polibonne, piutôt mauvaise ou très mauvaise de la politique des Etats-Unis dans le monde ?

proche il est vrai...

arrive avant M. Bush (60 %) qui

gagne pourtant neuf points

depuis juin dernier, avant le chance-

lier Kohl (58 %) qui, lui, a perdu

trois points en un an. M= Thatcher

fait figure de véritable lanterne rouge

puisque elle n'inspire confiance qu'à 24 % de nos concitoyens contre 37 %

en juin 1989. Triste consolation pour

eile - à supposer qu'elle en ait

besoin, - elle est tout de même bat-

tue au pelmarès de la méliance par

M. Deng Xiaoping qui est juge rassu-

rant par 7 % des sondés. Il n'inquiète cependant que 52 % des persoanes

interrogées, alors qu'elles sont 65 % à

éprouver les mêmes sentiments à

l'égard de la « Dame de fer », géo-

graphiquement beaucoup plus

A l'amélioration de la position de

M. Bush correspond une améliora-

tion de l'image des Etats-Unis chez

| • Très bonne    | 2     |
|-----------------|-------|
| Platôt bonne    | 41 43 |
| Platot magneise | 30 36 |
| • Très marraine | 6     |
| s Saus opinion  | 21    |
|                 | 100 % |

très bonne ou plutôt bonne la politique étrangère américaine, trois points de plus qu'en juin dernier, quatorze de plus qu'en avril 1987. Est-ce une conséquence ? Toujours est-il que 49 % des Français (ils n'étaient que 46 % en avril 1987) souhaitent que les troupes américaines restent basées en Europe occidentale: 33 % sont d'une opinion

Les vues sont également fort partagées en ce qui concerne l'avenement d'un nouvel ordre européen : 20 % sont favorables au maintien de la situation actuelle de la France par rapport à l'OTAN, 35 % souhaitent concilier le maintien de l'OTAN avec le développement d'une défense avec le développement d'une défense sonnes, représent commune ouest-européenne, 12 % de 18 ans et plus.

sontes au profit d'un système euro-péeu incluant l'URSS, et 16 % penchent pour une neutralisation de la France. Enfin, en cas de succès des négociations américano-soviétiques sur la réduction des armements nucléaires et conventionnels, 61 % des sondés souhaitent une réduction de l'armement nucléaire français et 59 % une réduction des dépenses militaires. Parmi ceux-ci une majorité de communistes (78 %), mais masi de socialistes (69 %) et d'écologistes (76 %).

veulent que les alliances soient dis-

Un

a a .a (a)

year trape that

रहा जिल्लाक **स्थापन** 

gar is a 15 ward

age plant of the A.

grand of the state

Little Company

بية بتدر

450

15.5

2.3%

14 57

74.84 A

医髓性 自己 电影 的现在分词

A ser a remarkable 100° 100° 100°

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF

Termina or agreemen

\*\*\* \*\* 1144 **< 20** 

HE STATE OF STREET

Canton of the Park

Profession to program

And the same of the

THE PARTY OF THE PERSON

British Co. S. S. AND

Company of the 🗱

SE THE PROPERTY.

Ber an a serement

les desa

tire exa

Transport See

The second

S. Der

e state n. . . . mire Wast 1919

· CTOMES

The second a TOWN.

4世紀 横

in we b

· · · · · · · ·

in- Tim

10 1 元 日本

1

Tary

23.63

ALC: NAME OF 4: 145

m. 57" -

444 -

100

THE THE

14 14120

A Martin But

Street and

St. SM M.

7777 The same Table

17.741×E

- 12 14

-18

-

我说:

1 4 4 4 5

n .2016

Ce sondage a été effectué du 18 au 22 mai sur un échantillon de mille personnes, représentatif de la population agée

MM, Bush et Gorbatchev vont tenir prochaînement un sommet à Washington. Quel est, à vos yeux, dans le domaine international le sujet le plus important actuellement ?

Et en deuxième réponse ?

|                                                                                           | Réponse cités<br>en premier | Réponse citée<br>en premier et en second |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| La réduction des armements                                                                | 58                          | 74                                       |
| Les moyens d'encourager la<br>démocratie en Union soviétique<br>et dans les pays de l'Est | . 87                        | 52                                       |
| L'aide économique à l'Union<br>soviétique et aux pays de l'Est                            | 8                           | 19                                       |
| La rémification de l'Allemagne.                                                           | 7                           | 23                                       |
| Les moyens de faire accéder la<br>Littumie à l'indépendance                               | 2                           | 10                                       |
| Sens opiales                                                                              | 8                           |                                          |
|                                                                                           | 100 %                       |                                          |

## Europe

# La démocratie inachevée

par Francis Gutmann

EAUCOUP ne veulent voir dans les événements de l'Europe de l'Est qu'une sorte de normalisation. Le communisme n'aurait été qu'un acci dent de l'histoire, une simple parenthèse s'ouvrant avec le siècle et se terminant avec lui. Cette normalisation serait un aboutisse-ment. Maintenant, la démocratie, en Europe du moins, n'aurait qu'à se laisser vivre, s'étendant plus ou moins rapidement à l'Est selon les avatars que pourraient connaître les différents pays en passe de la rejoindre.

La réalité est autrement plus complexe. Les peuples d'Europe orientale ont cru que la prospér irait automatiquement de pair avec la liberté. Déjà ils ont du commencer de déchanter, et apprendre en outre que leur propre effort compterait plus encore que la solidarité qu'ils peuvent escompter de la part des peuples

### Réassir on échoner tous ensemble

Cependant l'idéal démocratique reste encore le plus fort, synthetisant l'aspiration à la fois à la dignité individuelle et à l'identité nationale qui a puissamment inspire les mouvements récents de libération. Mais si, le temps pas-sant, la réussite tardait trop à répondre à leur attente, si reve-naient la peur et la colère issues cette fois de la désespérance et non plus de l'oppression, alors la démocratie pourrait être mena-

PIERRE ROCOLL

cée ; ce pourrait être le désordre et l'instabilité; ce serait proba-blement tôt ou tard une sorte de fascisme.

La démocratie occidentale est directement concernée par ce qui se passera à l'Est. Du point de vue de sa sécurité extérieure, mais également sur le plan inté-rieur. Il faut se garder de croire qu'elle est nécessairement assez robuste pour être tout à fait à l'abri de turbulences orientales. Car la démocratie en Europe occidentale est une démocratie inachevée. Le désintérêt croissant pour la chose politique corres-pond à la fois à son éloignement de la vie réelle et à la dégénéres-cence de ses idéaux. L'identité s'essace derrière des archétypes, la solidarité se confond avec l'uniformité. Electeur ou consommateur, le citoyen n'est plus vrai-ment responsable.

Des lors, tout ce qui bouscule ses habitudes ou brouille ses hori-zons lui fait peur. Pour défendre « sa » démocratie – qu'il assimile volontiers à ses positions acquises, - il est prêt à la compro-mettre. Il suffit pour s'en mettre. Il surit pour s'en convaincre de constater la pous-sée des mouvements d'extrême droite au nom usurpé de quelques grands principes d'identité natio-nale. Si demain à l'Est le désordre s'installe, à l'Ouest la peur risque d'être plus forte encore qu'au-iound'hui et le démocratie slore iourd'hui et la démocratie alors davantage menacée. Et si, par malheur, le fascisme vient ici à s'instaurer, qui peut assurer que là, d'aucuns n'en tireraient pas

POURQUOI LA FULGURANTE DEFAITE DE

PIERRE ROCOLLE

LA GUERRE DE 1940

LES FLLUSIONS

368 pages, 155 F.

LA DÉFAITE

10 mai - 25 Juin

argument pour y trouver des exemples?

L'évolution de l'Europe orientale n'est pas un aboutissement, elle est une nouvelle donnée. Les Européens sont condamnés à réussir ou à échouer tous ensemble. Economiquement, politiquement, mais aussi démocratiquement. L'Europe tout entière ne sera plus ce qu'elle était il y a cinquante ans, ni davantage ce que l'on pouvait imaginer à six, à dix ou à douze. L'Ouest ne saurait se borner, démocrate passif, à assister en spectateur aux mouvements de l'Est. Les événements actuels peuvent aussi bien y mettre la démocratie en péril ou lui redonner un élan qui s'était essoufflé. Lui redonner cet élan parce que beaucoup, en particulier parmi les plus jeunes, découvrent ou redéconvrent le prix de valeurs qu'ils s'étaient habitués à considérer comme allant

d'elles-mêmes. L'avenir commun dépendra. non seulement des transformations dans les différents pays de l'Est, mais aussi de la capacité qu'auront ou non les Occidentaux de reprendre le mouvement en avant pour plus de démocratie. une démocratie où chacun se verrait mieux reconnaître une place et un rôle.

➤ Francis Gutmann est président du conseil d'administration de Gaz de France et ancien secrétaire général du Quai

Cinquante ans après l'armis-

tice se pose toujours la ques-

tion du epourquoi la fulgu-

ronte détaite de l'armée fran-

çaise?». Il fallatt pour y

répondre qu'une analyse en

protondeur tut enfin conflée à

un historien compétent en

stratégle. C'est chose faite grâce à Pierre

Rocolle qui, s'appuyant sur des

paratis militaires et aux différentes pho-

ses du combat, nous livre une conclusion

hommes politiques et les généroux qui n'ont

Les autories and 1940 sources inédites relatives aux pré-

416 pages, 165 F. sans complaisance. Elle condamne les

su ni prévoir, ni ordonner.

COLIN

## BIBLIOGRAPHIE

# Le fantôme de Bismarck

U'ON mette l'Allemagne en selle, elle saura bien chevaucher s... A l'heure où l'Allemagne s'ébroue, secoue la tutelle de ses anciens vainqueurs et s'installe dans de nouvelles frontières, comment ne pas trouver un certain à-propos à cette vigoureuse parole d'Otto von Bismarck, qui claque comme un oriflamme en ouverture du livre de Georges Valance? La gestation d'une Allemagne nouvelle qui, depuis l'ouverture du mur. inquiète les voisins, bouleverse les rapports internationaux, déconcerte les grands de ce monde, annonce-telle à l'Europe le retour de Bis-

L'apparente actualité des boutades du chancelier de fer, qui ponctuent, en exergue, les chapitres du livre, fait en tout cas froid dans le dos. «Il me suffit de dix à quinze minutes au petit déjeuner pour apprêter l'Europe, la peigner, la brosser», écrivait par exemple Bismarck; « Quel univers magnifique, s'exclamait-il encore, iout est la tête en bas et les pieds en l'air!»

Ces cinglants raccourcis paraissent justifier toutes les peurs que suscite aujourd'hui l'Allemagne en mouve-ment. Ne contiennent-ils pas en puis-sance l'idée que c'est l'Allemagne et elle seule qui tirera profit du grand chambardement en cours, que pour cela elle est prête à tenir par la voix de MM. Kohl ou Genscher les pro-pos les plus lénifiants sur la construction européenne pour mieux s'en servir de levier, pour mieux assurer la dictature du mark, qu'elle est prête à revenir au jeu des alliances changeantes, à la politique de la balan-

qu'il n'est pas de réponse simple et univoque à la question de l'éventua-lité d'un retour à l'Europe bismarckienne. Les tentations nationalistes et mégalomaniaques existent en Allemagne et Georges Valance les met à jour méthodiquement. Son principal mérite cependant, c'est de distinguer toujours entre la tentation et le comportement réel, c'est-à-dire la volonsé d'y résister ou d'y céder. Ce livre est la première évaluation minutieuse des risques réels de dérapage de l'Allemagne, par un grand connaisseur de ce pays, fera d'histoire contemporaine et spécialiste de surcroît des questions économiques.

Car on s'est bien souvent trompé Car on s'est bien souvent trompé dans les procès faits à l'Allemagne. Celui qui annonçait sa dérive vers l'Est n'était sans doute pas sans fondements (du syndrome de Rapallo à la gorbimanie des Allemands, en passant par leur nostalgie de la Mitteleuropa), mais il était parriel et donc partial.

Les motifs d'inquiétude cependant ne manquent pas : tentation du ger-mano-centrisme, nouveaux rêves de grandeur sinon militaire, du moins économique et politique, d'une nation dont les frontières ont toujours été floues et qui pourrait se vivre soit comme un Japon économique, soit, au moment où MM. Bush et Gorbatchev en font leur premier interlocuteur en Europe, comme le maître du continent.

Tout cela est soigneusement pesé

coire qui domina pendant des années
la diplomatie européenne?

Le propos de Georges Valance est, derrière cette approche un rien provocatrice, de montrer au contraire qu'il n'est pas de réponse simple et de la France que par la renaissance de l'Allemagne. » Ce n'est pas une charge contre la poli-tique de M. Mitterrand : les choix fondamentaux out été les bons, ceux qui furent fait en 1983 sur la question des euro-missiles et surtout par rapport au système monétaire européen, comme ceux, plus récents qui visent à sortir epar le hauts, par la création d'une union monétaire européenne, du règne de la domination du mark. Le mai est plus profond, plus ancien, il est dans tous les Sedan économiques enregistrés par la France depuis la fin de la guerre. L'analyse est revigorante.

> Le ton est plus sévère en revanche pour la diplomatie mitterrandienne récente qui tout en prociamant qu'il n'y a pas d'alliance de revers possible, pas d'alternative à l'axe francoallemand, joue en même temps la carte du Sud, celle du rapprochement avec la Grande-Bretagne et les Etatsavec la Grando-Bretagne et les Etats-Unis, le ressertement des liens avec Moscou, etc. « Schéma idéal et subtil dont le but ultime est bien sur de faire pression sur l'Allemagne, de l'enfer-mer dans le choix européen de la façon la plus discrète possible», écrit Georges Valance, Mais « attenton, en anticipant trop vite Bismarck, de ne mus recréer Delcassé, ce qui ne pas recréer Delcassé, ce qui entraînerali bien sur le retour de Bismarck ».

CLAIRE TRÉAN

▶ France-Allemagne, le retour de Bismarck, de Georges Valance, Editions Flammarion, 307 pages.

## Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Mary (1944-1969), Jecques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985)

Directeur de la rédaction : Daniel Vernet Administrateurs délégués : Antoine Griset, Nelly Pierret Rédacteurs en chef : Bruno Frappat. Jacques Amsfric, Jean-Marie Colombani, Robert Solé

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE, 75501 PARIS CEDEX 15 Tál.: (1) 40-65-25-25 Télécopleur : (1) 40-66-25-99 ; Telex 206 806 F

ADMINISTRATION: 1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tel. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-50-30-10 ; Telex 261311 F MONOSIR

### AU COURRIER DU MONDE

### D'autres tombes profanées

Personne n'a organisé le plus petit défilé, n'a esquissé la moindre céré-monie expiatoire, devant les qua-rante tombes entholiques profanées l'antre jour à Limay, dans les Yvelines, ai devaat les cent quatrevingts tombes également catholiques profanées en Pologne et toutes celles qui viennent de l'être en Italie et un peu partout, même en France.

Comment expliquez-vous au même moment toute cette effrayante orchestration politique et. médiatique autour du seul événement de Carpentras ? Pourquoi un même acte est-il considéré comme sacrilège dans un cas et totalement négligeable dans l'autre ?

PHILIPPE DE ROUGÉ Bordesux-en-Gătinals





# Une « page tournée » sur le communisme

Après plusieurs tours de scrutias infructueux, le chef de file des réformateurs les plus radicaux, M. Boris Eltsine, a été élu mardi 29 mai, d'une courte majorité à la présidence du Parlement de Russie (le Monde du 30 mai). Sa victoira constitue un nouveau défi pour M. Gorbatchev dui ne kui avait pas ménagéses critiques. Dès mardi soit sie qu'il faut feliciter. cependant, interrogé à Ottawa. le numéro un soviétique a souligné la nécessité « d'unir les efforts de tous » en faveur des

A STATE OF THE PARTY STATES

tôme de Bismard

the state of the s

80 2 # Weigh

to the of Street

1180 M B 5 1283

North and Line

工程 准 府 鹽屋

THE P. P. S. SEC.

可能性的原金性 医原生

Sec. 37. 4. 52

海岸 人物霉素

est. Street in fin

A 445 - 67 25年

교내 경찰()

11 year 274, 124

STATE OF STATE

44.11.12.22

de notre correspondant

Il y eut d'abord la joie - une joie formidable qui fit frénétiquement applaudir les députés. D'une travée à l'autre, on échangeait les tradi-tionnels « Je vous félicite », « Je te félicite », la formule des fêtes, et, dans cette longue et haute salle du Kremlin où siègea si souvent le comité central de l'ex-parti unique, chacun répondait : « C'est la Rus-

Car cette élection de Boris Eltsine à la tête du Soviet suprême de la Fédération de Russie, à la présidence donc de cette République soviétique qui couvre à alle seule les trois quarts de la surface de PURSS, c'est d'abord la révolution, la rupture, dont ce pays se sentait frustré. « Elisine, c'est la page tournée », expliquait ainsi un député de Leningrad sans même penser qu'il faille expliciter et dire l'évidence : « ... la page tournée sur

Et à quelques centaines de mêtres de là, de l'autre côté de la place Rouge fermée à la circula-tion, les larmes de bonheur qui seconaient ces femmes massées devant l'hôtel Rossia ou le grand magasin Goum n'exprimaient rien d'autre. Mardi 29 mai, pour la première fois depuis les débuts de la perestroïka, la Russie et toute i'URSS avec elle ont eu le sentiment que la continuité du régime venait d'être rompue et que là, vraiment, c'était du sérieux.

En partie - une petite partie seu-lement - cela tient au fait que le secrétaire général, M. Gorbatchev. était opposé à l'élection de M. Elssine. Il l'avait publiquement fait comprendre la semaine dernière. Il l'avait répété, lundi soir, au cours d'une réunion avec les députés communistes de Russie et M. Eltsine a, maigré tout, été élu par 535 voix contre 467 à son principal adversaire, M. Vlasov, le chef du gouvernement russe sortant. Or, non seulement M. Vlasov, était soutenu par l'appareil du comité central, par ces instances qui déci-daient autrefois de tout, mais quelque 80 % des élus de Russie sont membres du Parti communiste, ce qu'on appelle bien à tort « des

Pape et Luther

à la fois

du parti, son éclatement en ten-

dances opposées, la dispersion de ses membres sur le nouvel échi-

quier qui se forme en ce moment,

tout ce qui était inscrit dans la

tout ce qui etatt inscrit dans la perestrolka et manifeste depuis deux ans est ainsi devenu, pour tous, un fait patent, indiscutable. C'était la preuve par Elisine, preuve non seulement que l'URSS peut changer mais qu'elle a changé et que bien loin de devenir dicta-teur, M. Gorbatchev voit son auto-rité battue en brèche.

Mais au-delà de cette preuve da

changement de régime que vit leur pays, la victoire de M. Eltsine a

donné aux Soviétiques le senti-ment de devenir maîtres de leur

révolution. Non pas là encore que

le phénomène soit nouveau. Décré-tée d'en haut, la révolution gorbat-

chévienne est devenue deuxième

révolution soviétique, révolution d'en bas. Dès que des élections

libres ont donné naissance, il y a

un an, à des Parlements dignes de

Depuis cette date, depuis que la télévision a retransmis en direct les

premiers débats du Congrès des

députés soviétiques, le processus encienché par M. Gorbatchev a acquis sa dynamique propre, s'est développé et tant renforcé que per-

sonne ne pourrait plus durable-ment l'arrêter. Si irréversible qu'ait été ce processus, il n'en laissait pas moins un total sentiment de frus-tration aux Soviétiques qui non

L'écroulement de la puissance

Il est precisement l'anti-revolu-tion, convaincu qu'il est que rien de bon ne peut sortir d'une rupture brutale, que la violence et le sang sont pour l'URSS les plus mena-cants des maux et qu'il ne faut pas-faire un seul pas en avant sans avoir préparé le terrain, sans être sûr qu'il ne cédera pas. Artisan d'une sortie du communistre en cinq ans, de la libération de la moitié de l'Europe, M. Gorbatchev est, en ce sens, effectivement et paradoxalement, un homme de « demi-mesures ».

seulement avaient besoin, pour y croire, de voir l'appareil à terre et basoné mais voulsient aussi ouvrir

eux-mêmes une période de leur

Car si grands que soient les mérites recomms à M. Gorbatchev

par tous les partisans du change-ment, si profonde que soit, au-delà

des critiques, la reconnaissance qu'on lui voue, il a le tort d'être le successeur de ses prédécesseurs. Il est le grand liquidateur du commu-

nisme, mais pape et Luther à la fois comme on l'a dit, ce n'est pas

lui qui pourrait donner l'ivresse du changement, le bonheur de la révo-

hution - et cela d'autant moins que M. Gorbatchev est le contraire

Rupture

et continuité

Il est précisément l'anti-révolu-

Cette critique qui lui est chaque jour faite avec de plus en plus de dureté, non seulement il ne la repousse pas, mais il l'assume, rétorquant systématiquement que rien n'aurait servi, hier, de déclencher la guerre contre les conservateurs et que rien ne servirait, aujourd'hui, de décréter le marché si personne ne comprend encore ce que cela veut dire. Les conservateurs sont désormais si défaits qu'aucun d'entre eux n'ose même dire un mot contre le multipar-tisme et sur l'économie. Le bon sens n'est clairement pas du côté

L'ennui pour M. Gorbatchev est qu'à galoper ainsi à tout petits pas et à si subtilement ménager les transitions, il n'a jamais laisse personne d'autre que lui conquerir la parole, imposer un tournant qu'il n'ait pas lui-même décidé, ou bouleverser une donne qui continuzit de se définir dans son bureau, celui du secrétaire général. Les Soviétiques n'ont pas conquis la démocratie, ils l'ont reçue. Ils n'ont pas renversé le communisme, mais réa-lisé seulement, et après la bataille, que la citadelle avait été prise...

de la hâte.

Les Soviétiques n'ont pas imposé de nouveaux hommes, ils ont reçu la possibilité d'en élire. En un mot, ils ne se sont pas révoltés, mais ont été émancipés, et seul Boris Eltsine anra finalement incarné dans toute cette période l'insurrection qui n'a pas eu lieu. Car ce communiste fonctionnaire de parti, membre du comité central depuis neuf aos, propulsé au bureau politique par la perestroïka, ce pur produit, donc, è la sois de l'appareil et du gorbat-chévisme qu'il conteste, a opéré,

A une époque où on ne faisait pas encore d'esclandre durant les plénums du comité central, il en fait un, en octobre 1987, en désignant les conservateurs comme conservateurs et en appelant M. Gorbatchev à marcher plus vite et plus net. Qu'il ait à l'époque eu tort ou raison importe peu. Le fait est que, mis à l'écart, limogé du bureau politique et de son poste de premier secrétaire de Moscou, il

est devenu le béros populaire dont était privée cette révolution. Courageux (il l'est), il a alors entamé la longue bataille qui l'a mené à sa victoire de mardi. D'interviews en meetings, survivant à tous les dérapages (voir ci-contre) et obligeant tous les grands noms de l'intelligentsia réformatrice à se ranger derrière son étendard, il s'est, en constante opposition à M. Gorbatchev, affirmé comme

l'oppposant numéro un. Il n'aime pas le secrétaire général qui est, à ses yeux, l'homme qui a failli le faire passer à la trappe. M. Gorbatchev lui rend bien cette inimitié, car il voit en lui un déma-gogue dont les facilités verbales et les approximations intellectuelles menacent de faire échouer le lourd navire de la perestroïka, le sien, l'œuvre de sa vie

Bref, ils se détestent et auront le plus grand mal à travailler eus ble, mais cela veut-il pour autant dire que M. Gorbatchev se porte politiquement plus mal de l'élec-tion de M. Eltsine? Non, et cela pour trois raisons.

La première est que ce désir ren-tré de révolution des Soviétiques vient d'être assouvi par la grâce d'une élection parlementaire. Désormais, la révolution a cu lieu et sa tranquillité dit tout l'autre désir des Soviétiques - celui d'évi-ter la violence qui n'a, partielle-ment, cessé en URSS que sous l'étouffoir brejnévien. Car si M. Eltsine est la révolution, il est aussi celui qui rassure. Il est à la fois la rupture et la continuité, et sa popularité, suprême paradoxe, tient beaucoup à ce qu'il est un homme de pouvoir, un ancien apparatchik : le changement dans la continuité.

Mardi, la frustration socio-psychologique s'est canalisée dans un jeu institutionnel et, devenu prési-dent de la Fédération de Russie, M. Eltsine va bientôt devoir répondre au même titre que M. Gorbat-chev, plus peut être encore que lui, aux attentes de la population.

### La voie d'un consensus

Pour la première fois, le président soviétique a ainsi ce qui lui manquait : un véritable opposant avec lequel il puisse mener le dialogue politique sans lequel la démocratie ne fonctionne pas. M. Gorbatchev avait besoin d'un homme pour incarner et exprimer une opposition jusqu'à présent dif-fuse et insaisissable, et avait besoin plus encore que cet homme soit place au pied du mur, contraint de prendre ses responsabilités et, par d'assumer avec lui l'immense difficulté des années qui s'ouvrent

Il se trouve que cet homme n'est pas celui qu'il préfère mais il est rare que deux opposants s'adorent, et, il y a juste un an, quand le congrès des députés de l'URSS n'avait pas élu M. Eltsine au Soviet suprème, qui avait voulu et su organiser l'opération de repêchage? M. Gorbatchev qui, dès mardi, d'Ontawa où il venait de descendre d'avion, a amorcé l'inévitable coexistence. Si Boris Eltsine a été élu, a-t-il expliqué, c'est qu'il avait « clarifié » ses positions et reconnu la nécessité d'« unir les efforts de tous en faveur de la consolidation » des réformes.

Or, si cette explication ne rend ni de près ni de loin compte de la popularité du nouveau président de la Russie, il est en revanche vrai que si M. Eltsine a finalement pu se rallier une majorité, c'est qu'il

avait fait des ouvertures aux gorbatchéviens, il n'y a pas eu - au sommet en tout cas - de marchandage, mais lorsqu'il fut clair qu'il faudrait en passer par là, on s'es arrangé des deux côtés pour se faire savoir que l'on pourrait tron-

C'est ainsi que le troisième tout fut le bon et que, sitôt proclamé vainqueur, M. Eltsine s'est déclaré, plus présidentiel que nature, président de tous les Russes et non pas de ses seuls électeurs. Joignant la proposition aux déclarations d'in-tention, il a alors invité chacun des groupes parlementaires constitués à désigner cinq représentants pour participer, mercredi, à un grand tour de table sur la répartition des responsabilités à la tête de la Fédé-

Chaque minorité nationale avait galement le droit de se faire représenter. Avec la vingtaine de groupes parlementaires que compte le Congrès russe, cela devait faire quelque cent trente personnes et le but de cette table ronde est de définir, à dit M. Etsine, un « accord national ». S'il se fait en Russie, il devrait également, par simple ricochet, se faire au niveau soviétique.

C'est peu dire que les choses ont bougé mardi en URSS. C'est tout le paysage politique qui est, en fait, en train de se modifier - et dans le bon sens puisqu'on avance sur la voie d'un consensus négocié et inéluctable sous quelques mois en faveur de la mise en œuvre des réformes économiques.

Tout se complique, mais cela ne veut pas dire que tout s'aggrave et comme pour mieux le démontrer. le président lituanien, M. Landsbergis vient, pour la première fois. de se déclarer, mercredi matin, disposé à envisager un gel de la décla-ration d'indépendance de sa Répu-blique. C'est la condition mise par M. Gorbatchev à l'ouverture de négociation et M. Landsbergis était attendu ce même jour à Prague par M. Havel qui s'est proposé pour servir d'intermédiaire entre les présidents lituanien et soviétique.

**BERNARD GUETTA** 

 Journées de deuil en Arménie. -La seconde journée de deuil observée mardi 29 mai à Erevan pour les victimes des affrontements de dimanche dernier entre des groupes nationalistes et l'armée soviétique s'est déroulée dans le calme, sans rassemblements comme la veille. On prévoyait, en revanche, dans la capitale arménienne, pour mercredi une participation massive de la population aux obsèques officielles des vic-times. Le bilan officiel des affrontements, publié mardi par le minis-tère soviétique de l'intérieur à Moscou, est de vingt-quatre morts, dont un lieutenant-colonel soviétique, et de 59 blessés, dont 17 militaires et 42 civils. - (AFP, AP,

D Le président lituanien rend visite au président Havel. – Le président lituanien, M. Vytantas Landsbergis, était attendu mer-credi 30 mai en Tchécoslovaquie pour rencontrer le président Vaciav Havel. Ce déplacement surprise, le premier à l'étranger de M. Landsbergis, répond à une offre de Prague de proposer sa médiation pour l'ouverture de négociations entre Moscou et Vilnius.

# indestructible

Suite de la première page

L'affaire, bien sûr, filtrera grâce la complaisance du ministre de l'intérieur, trop content de porter un coup qu'il espère fatai à cet insupportable trublion. Boris Eltsine criera au complot mais famais ne donnera une explication convaincante de cette folle nuit, même pas « à froid », dans l'autobiographie autosatisfaite qu'il a publice en mars dernier (1).

### Un langage cartiériste

Tour à tour victime indignée et redresseur de torts inflexible, Eltsine va de pius en plus jouer Guignol, c'est à dire rosser pour la plus
grande joie du public apparatchils
et aurres privilégiés. L'à tecette fait des miracles puisqual des étu député de Moscou en mars 1989
avec près de 90 % des voix et
député de Russie, à Surrilovak (où
ii fit ses classes dans la nomenklatura brejnévienne javant que
M. Gorbatchev, alors son ami, ne redresseur de torts inflexible, Elt-M. Gorbatchev, alors son ami, ne le fasse venir à Moscou) en mars dernier avec le même score . Invoiontairement, ses ennemis l'avaient encore beaucoup aide, il est vrai, multipliant les tentatives maladroites pour bloquer son ascension. A chaque nouvelle entouriou-pette, Efisine en appelait au peuple protestation sur quelque place de Moscou. Le succès était garanti et le pouvoir n'avait plus qu'à s'incli-

L'homme, désormais, a'eura plus de telles échappatoires. La tactique du gémissement doulon-reux et de l'indignation permanente n'est payante que dans l'opposition. Or, dans ses nouvelles fonctions, M. Eltsine se retrouve doté d'un pouvoir considérable puisqu'il préside au destin de la Fédération de Russie qui compte plus de la moitié de la population



C'est un langage cartiériste qui n'est pas fait pour déplaire à beau-coup de conservateurs, xénophobes on non, et même à la puissante Eglise orthodoxe. Il conduira sans doute M. Eitsine à de nouveaux affrontements avec M. Gorbatchev au nom de la « renaissance économique, politique et sociale » de la toute sa souveraineté. Il se pourrait aussi que des dépo-

tés progressistes, qui out soutenu sa candidature, mais dont beau-coup de cachent pas leur malaise face au phénomène Eltsine, soient amenés à prendre leurs distances à l'égard d'un homme qui ne renoncera à aucun renversement d'alliance pour parvenir à ses fins. JACQUES AMALRIC

(i) Jusqu'au bout, édit. Calmano-Lévy.



## Les désaccords sur l'union monétaire vont être examinés par des groupes de travail

BONN

de notre correspondant .

Le gouvernement du chancelier Kohl et Popposition social-démocrate (SPD) se sont réunis mardi 29 mai à Bonn pour examiner leurs divergences au sujet du traité d'Etat qui doit créer le 1º juillet l'union économique, monétaire et sociale entre la RFA et la RDA et dont le principal volet porte sur l'introduction à cette date du deutschemark comme monnaie officielle en RDA.

Le président du SPD, M. Hans Jochen Vogel, a officiellement soumis au chancelier et au président du Parti libéral, M. Otto Lambsdorff, les réserves formulées par son parti avant la ratification du traité. Les sociaux-démocrates veulent que la protection de l'environnement en RDA soit davantage prise en compte que dans le projet initial et souhaitent l'amélioration du dispositif contractuel réglant le passage de l'économie planifiée à l'économie de marché. Ils réclament également que les réserves financières des anciens partis du Bloc national, qui ont pa jusqu'ici garder à peu près intacts les pieus acquis pendant les quarante ans de la dictature, soient exclues de la réforme monétaire. Cette demande concerne l'ancien Parti communiste mais aussi les partis chrétien-démocrate et libéral. MM. Kohl, Lambs- zière refusent de modifier le texte dorff et Vogel sont tombés d'accord remouver le 12 juin.

Le chancelier Kohl et le premier

déjà signé, mais se sont déclarés pour former trois groupes de travail prêts à envisager des additifs. sur chacun de ces dossiers et se M. Vogel a précisé mardi qu'en tout état de cause le SPD ne définira son attitude à l'égard du traité d'Etat que lorsque la version définitive sera préministre est-allemand Lothar de Mai- sentée au Parlement. - (Intérim.)

CE BOM.

## PORTUGAL

## Les socialistes partent à la reconquête du pouvoir

de notre envoyé spécial

Les mille cinq cents délégués qui se sont réunis à Porto le week-end dernier pour participer aux IX congrès du Parti socialiste ont voté dimanche 27 mai à plus de 90 % la réélection du secrétaire général, M. Jorge Sampaio, lui donnant les coudées franches pour conduire le PSP à la reconquête

Renforcé par ses victoires obtenues sux dernières élections municipales et européennes, le PS aborde en dentielle de l'année prochaine. Bénéfi-

pent 70 % des intentions de vote, le chef de l'Etat, M. Mario Soares, leader historique du PSP, n'aurait aucune difficulté à faire renouveler son mandat. Pour les législatives, le PS dépasse pour le moment largeinent dans les sondages le Parti socialdémocrate (conservateur) du premier ministre, M. Cavaco Silva.

En prévision du grand marché européen de 1993, M. Sampaio préconise la poursuite des privatisations pour permettre la création de groupes économiques et linanciers susceptibles de faire face à la concurrence



FRANKLIN L. FORD LE MEURTRE POLITIQUE Du tyrannicide au

terrorisme Les meurtres politiques ont-ils eu des effets conformes à ce qu'en attendaient leurs auteurs? La démocratisation d'un régime s'accompagne-t-elle d'une recrudescence des meurtres politiques? Dans cet ouvrage, plus de trois millénaires d'histoire, sur les cinq continents sont mis à profit pour une meilleure intelligence de la violence meutrière en politique.

Airigte par Pierre Chaums. 552 pages - 225 F.



## Le « sommet » de Washington et le statut de l'Allemagne

Saite de la première page

Les porte parole de l'administra-tion et M. Bush lui-même s'étaient, après un long défai de réflexion, ranges parmi les thuriféraires les plus rélés de M. Gorbatchev. La brutale « restauration de l'ordre » à Bakou est passée comme une lettre à la poste, et on n'a guère relevé non plus que le « président » soviétique ait préféré faire l'économie du suffrage universel pour assurer son élection.

L'atmosphère a commencé à changer quand il fut avere que la Lituanie posait un vrai problème, quand la détérioration de la situation économique en URSS est devenue chaque jour plus évidente, et quand les Sovictiques ont durci leurs positions sur le désarmement en Europe et sur l'appartenance de l'Allemagne uni-

Aujourd'hui, le décalage entre le Gorbatchev vu de Moscou et le Gorbatchev vu de Washington s'est en partie résorbé. Les ex « gorbymaniaques » se posent à leur tour des questions, tandis que les spécialistes, entretemps, ont franchi un pas de plus dans le catastrophisme : « Gorbatchev coule » écrit sans hésiter le journalistePeter Reddaway.

Mais la confusion n'en est que plus grande: d'abord dans dans l'es-prit du public. A en croire un son-dage du Washington Post, l'opinion américaine considére que l'URSS est en train de prendre e un rôle plus important dans les affaires monde » (tandis que le rôle des Etats Unis déclinerait), perception para-doxale si l'on admet que l'URSS s'ef-frite et que son chef s'affaiblit.

Confusion aussi, sinon dans l'es-

prit, du moins dans les propos des plus hauts responsables américains : le week end dernier, M. Bush voyait M. Gorbatchev \* dans une position fichtrement forte ». Quinze jours plus tôt, le président américain accréditait publiquement l'idée que son homolo-gue soviétique était confronté au risque d'une « résurgence du militarisme » (il s'agissait, il est vrai, pour M. Bush, de jusitifier son extreme prudence dans l'affaire lituanienne et depuis l'administration a légèrement « raffermi » sa position).

La contradiction a été résolue il est vrai par M. Bush lui-même qui estimait il y a quelques jours qu' « on passe trop de temps à savoir combien de temps tel dirigeant restera en place ». « Je discute avec le dirigeant soriétique qui est au pouvoir », ajou-tait le président américain.

### Les nouvelles priorités

Voilà qui enfin parait clair, comme paraissait clair l'objet de ce sommet lorsque les deux chefs d'Etat, après leur rencontre de Malte en décembre dernier, sont convenus de se revoir à Washington à la fin du printemps. Mais là aussi, les perspeo tives ont changé, et un léger brouil-lard s'est installé un peu partout.

On devait avant tout se mettre d'accord sur les grandes lignes d'un accord START sur une réduction significative des armements stratégiques. Après bien des avatars, il semble toujours que cet objectif puisse être atteint, d'autant qu'il est assez

des « détails » considérables restent à régler, en particulier sujet des mis-siles mobiles intercontinentaux sovié-tiques. Mais les négociations sur le désarmement aucléaire ne sont plus ce qu'elles étaient, elles aussi ont perdu de leur charme, et même, disent certains commentateurs, de leur intérêt. Quand à l'accord sur la destruction à terme de l'essentiel des stocks d'armes chimiques des deux supergrands qui, lui, est pratique-ment acquis, il ne génère pas non plus le moindre enthousiess

L'essentiel, pour l'administration américaine, est ailleurs : il s'agit de convaincre M. Gorbatchev de s'accommoder de l'idée d'une Allemagne unifiée membre à part entière de l'OTAN, et de le dissuader de bloquer la négociation sur la réduction des forces conventionnelles en Europe en l'attente de concession occidentales sur le statut de l'Alle-

L'affaire s'annonce difficile, et si les Américains - comme les Allemands eux-mêmes - souhaitent trouver le moyen de donner des « assu-rances » à l'URSS, par exemple sur les effectifs de l'armée allemande. ils refusent de le faire dans le cadre de la négociation 2 + 4 qu'ils souhaitent aussi restrictive que possible dans son objet, mais laissent entendre que de telles garanties pourraient être élaborées dans le cadre de la conférence CFE sur les forces conventionnelles.

### Vers une formule commerciale boitense

La signature d'un accord commer-cial soviéto-américain, avec à la clef la reconnaissance à l'URSS de la clause de la nation la plus favorisée, aurait dû être un autre point fort de ce sommet. Mais là aussi, les choses s'annoncent plutôt mal, et en tous cas fort compliquées. Aucune des deux conditions mises par les Amérivague : on peut, si on y ticut, consta-ter un accord de principe, même si n'a été remplie. Le Soviet Supreme

CA VA MAIS OUI, TOUJOURS? POURQUOI?

n'a toujours pas voté la loi recormaissant clairement le droit à l'émigration, qui a apparemment été rayé de l'ordre du jour du Parlement soviétique. Et le Kremin n'a pas ouvert de dialogue sérieux avec les Lituaniens, toujours soumis au blocus.

M. Bush ayant exprimé publiquement cette deuxième condition, il lui serait très difficile de se dédire . Pourtant le porte parole du président. M. Fitzwater, a réintroduit mardi un élément d'incertitude en suggérant de ne pas préjuger du résultat des conversations. On pourrait à la rigueur imaginer qu'un accord de commerce soit signée sans être accompagné par un engagement à reconnaire à l'URSS la clause de la nation la plus favorisée : une solution boiteuse qui ne satisferait sans doute personne.

De tout cela, et du reste (les problèmes « régionaux », en particulier),

## Détente à Ottawa pour M. Gorbatchev

M. Mikhail Gorbatchev s'est accordé un peu de détente mardi 30 mai à Ottawa, laissant à son ministre des affaires étrangères. M. Chevardnadze, le soin d'aborder avec les dirigeants canadiens les grands thèmes du sommet de Washington. Le président soviétique s'est notamment promené pen-dant une heure dans une rue piétonne du centre-ville.

M. Chevardnadze, au cours de deux longs entretiens avec son homologue canadien, M. Joe Clark, a réitéré l'opposition des Soviétiques à l'appartenance de l'Allemagne unie à l'OTAN. En revanche, les deux ministres ont affirmé avoir des vues assez proches sur la nécessité d'un renforcement de la CSCE.

La question de la Lituanie a été évoquée par M. Clark, ayant à l'esprit les pressions exercées par les communantes baires du Canada. A Riga (Lettonie), les ministres des affaires étrangères des trois pays baltes ont adopté mardi une déciaration dans laquelle ils déclarent que M. Gorbatchev n'a pas d'« autorité légale » pour les représenter Républiques ne « reconnaîtront aucune obligation ou disposition qui pourraient découler d'accords bilatèraux conclus pendant le sommet .

Le premier ministre lituanien, M= Kazimiera Prünskiene, a par ailleurs averti mardi M. Gorbatchev que l'unique centrale chev que l'anique centrale de République pour rait être fermée en raison de manque de fact de su blocus économique imposé par Moscou. La centrale d'Ignalina approvisionne la Litannie et la région voisine de Kaliningrad - (AFP.)

**27** 1

MM. Bush et Gorbatchev parleront

longuement à la Maison Blanche.

jeudi et vendredi, avant de poursni-

vic leurs entretiens dans le cadre

plus « détendu » de Camp David,

samedi. M. Bush aurait sonhaité un

cadre encore plus intime et person-

nel, celui de sa résidence de vacances

de Kennebunkport, mais les Soviéti-

ques ont refusé. M. Gorbatchev a

préféré faire une escapade dans le

Middle West puis à San Francisco,

prévenant à la toute dernière minute

de ses intentions. Cela a fait grincer

bien des dents à la Maison Blanche,

où l'on s'inquiète aussi des nom-

breux « biancs » qui lui laissent son

emploi du temps à Washington.

Tout affaibli qu'il puisse être,

M. Gorbatchev reste, notamment en

matière de relations publiques, un

partenaire redoutable, et imprévisi-

# A TRAVERS LE MONDE

## CANADA

## Adoption d'une loi recriminalisant l'avortement

La Chambre des Communes d'Ottawa a approuvé, mardi 29 mai, un projet de loi recriminalisant dans certains cas l'avortement. Ce texte qui devra être adopté par le Sénat avant d'entrer en vigueur prévoit qu'un médecin pourra autoriser une interruption de grossesse si la « santé physique, mentale ou psychologique de la femme enceinte est en danger s. Une peine de deux ans de prison maximum est prévue pour tout médecin contrevenant. Ce projet de loi est destiné à combler le vide juridique existant depuis que la Cour suprême du Canada a statué en 1988 que la précédente loi sur l'avortement « violait les droits des femmes à la justice ». Cette loi, bien que ne prévoyant aucune sanction pénale exigeait qu'aucun avortement ne soit pratiqué sans l'accord préalable d'un comité de trois médecins. - (AFP.)

## MALAISIE

Huit trafiguants de drogue ont été pendus

Huit ressortissants chinois de Hongkong, condemnés à mort pour trafic de drogue, ont été pendus à l'aube, mercredi 30 mai, en Malaisie huit ans après avoir tenté d'introduire quelque 13 kg d'hérome en Belgique à partir de l'ile malaisienne de Penang. Parmi les

# afrique

3, rue de Metz, 75010 Paris LGÉRTE ; Le sursunt populaire. TUNISTE : Ponvoir absolu ou pouvelle ouverine ? COTE-D'IVOIRE-ZAIRE : Les défis digno-PROCHE-ORIENT: La paix à l'ombre des AFRIQUE DU SUD : Une contidos est-elle PREUD CHEZ LES INTÉGRISTES. nei. De gaulle et l'afrique. Inde-chine : A la rediche d'un modes vivendi. POOTRALL: Le Mondiele des espoirs. ET UN GRAND DOSSIER SUR L'ALGÉ-RIE. suppliciés figure une mère de DJIBOUTI

Ni les autorités judiciaires, ni le gouvernement, devant lesquels les condamnés à mort avaient intereté d'ultimes appels ou demandes à bénéficier de mesures de clémence, ni même le roi de Malaisie, à qui les huit trafiquants avaient adressé une dernière supplique. n'ont pilé. Le premier ministre bri-tannique est également intervenu

Les huit pendaisons de mercredi portent à vingt-cinq le nombre d'égrangers condamnés à mort et exécutés en Malaisie pour trafic de drogue depuis 1983, année où les autorités ont décidé d'appliquer systématiquement la peine capitale à quiconque sera trouvé en possession d'au moins 15 grammes d'hérome. Soixante risiens ont pour leur part été exécutés pour des crimes similaires, - (AFP.)

Détournement d'un avion militaire somalien Un Antonov 26 de l'armée

somalienne, qui transportait quarante-neuf personnes entre Mogadiscio et Hargeisa, a été détourné, mardi 29 mai, sur Diibouti par son commandant de bord et un mécanicien qui ont demandé l'asile politique. Le commandant a expliqué son geste en déclarant qu'il refusait de voler « en kamikaze » audessus de zones de combat, faisant allusion à la guerre civile qui oppose, dans le nord du pays, les forces régulières aux rebelles du Mouvement national somalien. L'asile ne devrait pas être accordé aux deux déserteurs, Djibouti voulant rester totalement à l'écert de la guerre civile Somalie. - (AFP.)

### TAIWAN Election mouvementée du premier ministre

A l'issue d'un débat long et mouvementé, le Parlement a confirmé mardi 29 mai, par 186 voix contre 27, la nomination du nouveau premier ministre, le général Hau Pei-tsun. Ministre sortant de la défense, il avait été choisi au début du mais par le président Lee Teng-hui pour remplacer M. Lee Huan. Agé de soixante-dix ans, la nouveau chef du gouvernement a démissionné de l'année.

Le choix du premier ministre a été accueilli par des manifesta-tions de l'opposition, tant au Parlement que dans la rue, où des milliers de personnes lançant des cocktails Molotov se sont violemment heurtées aux policiers.

## O AFGHANISTAN : réusion

EN BREF

d'une « Loya Jirga » à Kaboul. -Une grande assemblée traditionnelle, ou *Loya Jirga*, réunie depuis lundi 28 mai à Kaboul, a adopté mardi une série de résolutions exhortant le gouvernement à main-tenir ses contacts avec l'opposition et appelant les parties en conflit à négocier en vue d'une solution politique de la crise afghane. D'au-tre part, la dépouille mortelle de Frédéric Galland, volontaire francais de Médecins sans frontières (MSF), tué il y a un mois dans le nord de l'Afghanistan, doit être rapatriée mercredi. MSF a décidé de geler ses opérations en Afghanistan après cet assassinat et une attaque à main armée dont a été victime, en avril, dans la province de Ghazni, une autre de ses équipes. - (AFP.)

o CHINE : le commémoration du massacre du 4 Jain 1989. - Plusieurs manifestations sont prévues à Paris à l'occasion du premier anniversaire du massacre de la place Tiananmen le 4 juin 1989. Une cérémonie « Pour ne pas oublier » sera organisée le samedi 2 juin à 13 houres sur l'esplanade des Droits de l'homme, place du Trocadéro, où un rassemblement d'« Hommage » aura licu le lende-main de 20 à 22 heures. Le lundi 4 juin, une manifestation devant l'ambassade de Chine, avenue George-V aura pour thème \* Des fleurs contre des chars ». Le vendredi 8 juin une animation culturelle chinoise aura lieu au pied de l'Arche de la Défense et sur le toit de l'Arche. D'autre part, un forum sur la Chine est prévu le 31 mai au Sénar

O CONGO: Amnesty International dénonce la détention de prisonniers politiques. - Amaesty Inter-national demande, dans un rapport publié mercredi 30 mai, la libération de vingt-six civils et membr des forces de sécurité emprisonnés depuis près de trois ans sans avoir cepus pris de l'ois als sais avon été ni inculpés ni jugés. Parmi eux figure le général Joachim Yhompy-Opango, ancien chef de l'Etat rea-versé en 1979. L'organisation humanitaire précise qu'ils font par-tie d'un groupe de soixante-dix personnes appartenant à l'ethnie kouyou arrêtées en 1987 et 1988 ; certaines d'entre elles sont accuices d'avoir pris part à ua comploi visant à renverser le président Denis Sassou-Nguesso. - (A.P.)

DETATS-UNIS : Un membre important du cartel de Medellin né à trente aus de prison. -José Abello Silva, membre du cartel de Medellin, a été condamné, mardi 29 mai, à trente ans de prison et 5 millions de dollars d'amende par un juge de Tulsa (Oklahoma). Le Colombien, extradé l'automne dernier, avait été reconnu coupable le 19 mai de conspiration en vue d'importer aux Etats-Unis de la cocaine et de la marijuana, avec l'intention de les distribuer. Le juge Thomas Brett a appliqué la sentence maximale (trente ans) prévue par le traité d'extradition entre les Etats-Unis et la Colombie, - (AFP.)

a HONGRIE: M. Gyula Horn, nouveau président du Parti socialiste. - L'ancien ministre hongrois des affaires étrangères, M. Gyula Horn, cinquante-sept ans, a été élu dimanche matin 27 mai président du Parti socialiste hongrois (PSH-

ancien PC) à la place de M. Reszoe Nyers, qui avait démissionné samedi de ses fonctions. M. Hora a battu, dans un scrutin secret, M. Imre Pozsgay, cinquante-six ans, ancien ministre d'Etat et président du groupe parlementaire du PSH. - (AFP.)

 KÉNYA: sept morts lors de l'évacuation d'un bidonville, ~ L'ex-pulsion, vendredi 25 mai, des habi-tants d'un bidonville, près de Nairobi, a fait au moins sept morts, selon le révérend Njenga, doyen de la cathédrale de Tous-les-Saints. Celui-ci a précisé, dans un commu-niqué, que des agents municipaux et des policiers anti-émeutes, utilisant un bulldozer, avaient attaqué les « illégaux » du bidonville de Muoroto. « Avons-nous l'autorité morale pour continuer à condam-ner les Blancs en Afrique du Sud, alors que nous, Africains, infligeons des sous)rances et une humiliation comparable, sinon supérieure, à nos propres populations? >, 2-t-il ajouté. Le président Daniel Arap Moi a condamné l'attitude « inhumaine » des milices municipales et ordonné des sanctions. - (AFP)

a TUNISIE : un professeur islamiste condamné à trois ans de prison. - Un professeur islamiste tunisien, M. Monces Ben Salem, professeur de mathématiques à l'université de Sfax, a été condamné, lundi 28 mai, à trois ans de prison pour avoir critique le régime tunisien dans un journal algérien. Le tribunal correctionnel de Tunis l'a déclaré coupable de diffamation et de propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public. - (Reuter.)

## PROCHE-ORIENT

Le conflit entre l'Iran es l'irak

## Téhéran a proposé à Bagdad des pourparlers préliminaires

Le président du Parlement iranien, miste » quant d' l' « aboutissement de M. Mehdi Karoubi, a indiqué, mardi cet échange de lettres » entre l'Itak et 29 mai, que l'Itan avait proposé, en réponse à des messages iralices, des Bagdad faisait « preuve de bonne 29 mai, que l'Iran avait proposé, en réponse à des messages iralieus, des négociations préliminaires — directes entre les représentants des tieux pays. M. Karouhi a précisé, lors d'une conférence de presse, que les deux missives adressées récemment à Téhéran par le gouvernement trakien contenaient « un appel à la paix globale entre les deux pays »; mais ne portaient que sur « des généralités et n'entrent pas dans les détails »

La presse iranienne avait déjà fait état, défint mai, d'un message de l'Irak à l'Iran portant sur e les négociations de paix entre les deux pais ainsi que sur la situation dans la région ». Le Tehran Times avait notamment assuré que le président Saddam Hussein avait proposé une rencontre avec son homologue tranien, M. Ali Akbar Hachemi Rafsandjani. Vendredi der-nier, le ministère iranien des affaires étrangères a annoncé que Tébéran avait apporté une « réponse positive » sans, toutefois, donner de précisions.

Le lendemain, le Conseil de sécurité nationale - la plus haute instance poli-tique de la République islamique - a examiné une « deuxième lettre » eavoyée par Begdad. La teneur de cette lettre n'a pas été divulguée.

Expriment son point de vue person-nel, le président du Parlement a indi-qué, mardi, qu'il n'était pas « opti-

volonté », une « rencontre au sommet pourrait être envisageable » ... A propos des otages du Liban,

M. Karoubi a affirmé que l'Iran croyait a profondément » à la nécessité de leur libération, et que celle-ci « demail concerner tous les otages, indépendamment de leur origine ». Rappelant une nouvelle fois son opposition à a met contact » entre l'Iran et les Etats-Unis, M. Karoubi a tenu à préciser que la politique étrangère ica-nienne « doit s'inspirer des directires de l'iman Khomeiny et suivre sa voie

De son côté. l'administration américaine a fait ce qu'elle considère comme un geste de « bonne volonté » à l'égard de l'ébéran en lui fournissant les informations demandées par l'éran sur le sort de quatre Iraniens - dont 1982 et que l'Iran affirme être détenus par la milice choftienne des Forces libanaises. « Nos conclusions sont fondamentalement les mêmes (que précè-demment) : les quatre individus dont (l'Iran) se préoccupe sont morts », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche - (AFP)

## LIBAN

## La situation économique se détériore dans le « pays chrétien »

BEYROUTH . de notre correspondent

Un mot d'ordre de grève lancé mardi 29 mai par la COT libenaise a cté suivi partout au Liban, sauf dans le « sous-réduit chrétien » du général Aoun, ce dernier étant en conflit avec le chef de la centrale syndicale, le chef de la centrale syndicale, M. Antoine Béchara. Tout en appuyant « le légalité » et et appelant le gouvernement à exercer son autorité, notamment dans l'autre camp chrétien, celui des Forces libanaises. (FL), la CGT s'élève contre l'incurie gouvernementale qui a eu pour consé-quence une nouvelle baisse de la livre banaise dont les salariés sont les vic-

Une augmentation des salaires de . 70 %, appliquée au 1ª janvier 1990, avec six mois d'effet rétroactif, a été gommée par la hausse du dollar (passé de 450 à 625 livres) et par les enses supplémentaires dues à la

guerre interchrétienne qui dure depuis quatre mois et ne semble pas près de finir : achte d'esn et d'électricité, multiplication des voies de pas-sage qui accroissent le coût des tran-sports, etc.

Dans l'ensemble du « pays chrétien », une bonne moitié des salaries n'est plus payée du tout et d'autres ne perçoivent plus qu'une partie de leur salaire. Entin, dans le secteur public, les fonctionnaires de l'Etat n'out toules fonctionnaires de l'Etat n'ont tou-jours pas reçu l'augmentation de leur traitement allouée par l'Etat, encore moins les arriérés dus au titre de la rétroactivité. A tout cels, le président l'iraout, le gouvernement de M. Séim Hoss et la Banque du Liban répon-dent que la hausse du dollar, donc des pris, est le résultat de la « guerre des circéteurs et que pour en venir à trant it m's a ouvrin moven : la fin de boot il m'y a qu'un moyen ; la fin de ce conflit et l'acceptation de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du técnitoire.

LUCIEN GEORGE



Tous les spécialistes vous le concerniere année du première année que se dessine la personnaliste.

PROCHE-ORD

Teberan a propose also des pourparien préss

ly selfy man large

LA SEPT. UN AN ET DÉJÀ LA CULTURE SE DÉCHAÎNE.



## « Il se peut que vous rencontriez des Européens en uniforme gabonais... »

déclare un officier français lées, dont trois membres du Parti gabonais

du progrès (PGP). Un soldat a été tué et

La compagnie pétrolière Elf-Aquitaine a annonce, mardi 29 mai dans la soirée, avoir repris la production offshore au Gabon, « à la suite du retour au calme » à Port-Gentil. « ce qui permet à son personnel de reprendre son activité dans des conditions de securité suffisantes ». Elf a précisé qu'une équipe restée sur place « s'est attelée dès dimanche à préparer le redémarrage de la production », qui a repris mardi matin. La pleine production devrait à nouveau être attainte e dans quatre jours ».

A Port-Gentil, où règne un calme apparent après l'intervention de l'armée gabonaise, une vingtaine de personnes ont été interpel-

douze personnes blessées. L'armée française a, en outre, évacué entre quarante et soixante personnes (essentiellement des femmes et des enfants) qui se trouvaient encore dans la deuxième ville du pays. A Libreville, le président Omar Bongo a fait appel à l'ancien général de sa garde présidentielle, un Français, M. Louis Martin, agé de soixante-huit ans. Ami personnel du chef de l'Etat, il joue le rôle de conseiller dans la cellule de crise qui a été mise en place pour

faire face aux évènements. A Paris, M. Jacques Chirac a estimé,

responsabilités » dans les troubles qui affec tent actuellement l'Afrique. L'ancien prelisation, la misère, la violence et l'affronte-

A 11 heures, les révoltés sont sortis avec des fusils de chasse. Ca a tiré. La dernière station-service du centre-ville calme après l'opération « coup de a volé en morceaux. Nous, nous préférerions rester, mais vraiment plus perdes faits. Auparavant on avait mostré nouvelle visite improvisée. Le présen tateur a raconté le massacre d'un sol-En fin d'après-midi la situation se jambes. Ce chiffre et la localisation révèle moins dramatique qu'il y paraissait d'abord. Plusieurs compagnies gabonaises venues le jour même en renfort quadrillent la ville. Elles lequel l'armée n'avait sans doute pas

> L'inquétude subsiste. Trois chefs du Parti gabonais du progrès (PGP), fer de lance de la contestation du régime à Port-Gentil, ont été arrêtés dans la journée par l'armée, un peu molestés et transférés à Libreville. On craint que leurs partisans prennent des otages français pour obtenir leur libé-

> Saturnia Nan Nguéma, possède sa résidence habituelle à proximité d'ici. C'est un ami du gérant français de notre hôtel. Celui-ci confie « M. Nan Nguéma est un ancien direc-teur adjoint d'Elf Gabon (le Monde du 30 mai), il a aussi été secrétaire géné-ral de l'OPEP. C'est un type bien, un bon voisin. Il m'a téléphoné hier de Genève où il était parti voici quelque temps. Il voulait me dire de ne pas m'en faire, que ses amis ne nous vou-laient pas de mal. Je l'ai remercié mais je lui ai dit aussi : « Tes potes du PGP ont un peu été débordés par leurs troupes la semaine dernière ! »

mardi, que tous les gouvernements français et tous les Européens avaient « de lourdes mier ministre, qui « ne regrette pas » de s'être prononcé voici quelques mois contre le multipartisme en Afrique, a exprimé sur TF1 & toute [sa] tristesse devant la situation de ces pays, de ces populations ». Il a jugé qu'il avait été imposé à ces Etats « des plans d'ajustement qui étalent tout à fait excessifs et qui ne pouvaient conduire qu'à la déstabi-

> couvre-feu, que l'armée gabonaise patrouillait dans une ville revenue au poing ». Au journal télévisé, cette opération militaire sur Port-Gentil a été relatée avec une assez étonnante exactitude, sans dissimuler la gravité le président Bongo acclamé dans les rues de Libreville où il faisait une dat par la population et il a fait état de douze blessés par balles, bospitali-sés, le plus souvent atteints dans les des blessures sont confirmés par un médecin militaire français selon reçu l'ordre de tuer mais celui de

JEAN DE LA GUERIVIERE

## Un entretien avec M. Ahmed Ben Bella

Multipliant les contacts, nouant des alliances, l'ancien chef de l'Etat prépare activement son retour en Algérie

de notre envoyé spécial

Ce n'est pas qu'il soit anxieux, mais sait-on jamais? Lorsque M. Ahmed Ben Bella reçoit, il veille à le faire discrètement, entre Lausanne et Genève, dans une villa sise sur les côteaux qui surplombent le Léman. Une villa? Un campement plutôt, sommairement meublé. « Lorsque j'étais au pouvoir, expliquo-t-il, j'ai aidé les Palestiniens, les Angolais, Nelson Mandela, d'autres encore. Aujourd'hui je vis grâce à ces réseaux de solidarité que j'ai moi-même entre-



Le règime a déjà tué », rappelle M. Ben Bella pour justifier les précautions qu'il prend et pour explisort d'Aquino assassino à Manille à son retour d'exil, il n'estime pas encore venu le temps de rentrer au pays. L'argument pourtant ne convainc guère. A l'évidence, M. Ben Bella piaffe d'impatience. Et s'il est toujours en Europe, il le doit plus aux discussions politiques en cours qu'aux craintes qu'il

Celui que ses partisans appellent en Algérie « le Rais » consulte, recoit ses compatriotes, tisse des alliances, discute de l'avenir. S'il s'abstient, contre l'évidence, de confirmer avoir récemment rencontré M. Abassi Madani, porteparole du Front islamique du salut (FIS), il reconnaît, en revanche, avoir des contacts avec beaucoup de partis qu'il refuse cependant de nommer. « Nous en sommes encore aux contacts préliminaires à des discussions beaucoup plus

sérieuses », explique-t-il.

aurait pour sa sécurité.

Nul doute que l'on discute ferme. Car, à l'instar d'autres forces politiques, M. Ben Bella et ses amis du Monvement pour la démocratie en Algérie (MDA) n'entendent pas se satisfaire du cadre de réformes mis en place par le président Chadli Bendjedid. M. Ben Bella, qui se voit en « pompier de la politique algérienne », possédant « mieux que d'autres les aptitudes à traverser les moments difficiles et les passages périlleux », ne rentrerait, dit-il, que pour parti-ciper à ce « conseil des sages » qu'il appelle de ses vœux. Il s'agit, explique-t-il, d'un organisme d'une quinzaine de personnalités « audessus de tout soupçon de corruption », représentant plusieurs sensibilités et chargées de gérer la période transitoire durant laquelle l'Algérie désormais sortie du régime du parti unique irait vers une démocratie parlementaire représentative.

### « Consensus » nécessaire

M. Ben Bella est tout miel : a Il ne s'agit pas de pousser Chadli vers la sortie, mais il faut que, de luimême, il comprenne qu'il derra bientôt passer la main. En attendant, le conseil ne discuteralt que d'une chose : comment créer un véritable cadre démocratique, une véritable Assemblée nationale.» Cette période ne devrait durer que quelques mois, sanctionnées par de véritables élections législatives et

« Non! » répond-il avec juste assez de fermeté pour ne pas être cru sur parole, Comment, en effet, croire l'homme politique qui, naguère chassé du siège suprême par un coup d'Etat, affirme aujourd'hui qu'il n'a pas l'ambition d'y revenir? Surtout si ses références constantes an « consensus » nécessaire pour construire l'Algérie nouvelle ressemblent furieusement à la volonté d'incarner ce personnage an-dessus des divisions, seul capable de sortir le pays de la paralysie. A l'évidence, l'ancien président, qui n'a rien perdu de son flair, rève à de Gaulle, qu'il admire, et ménage l'avenir en veillant à ne pas se fâcher avec les autres forces

Serait-il alors candidat ?

-

... 1 44 M

11 11/20 Set ( 14

· Single

TO STATE OF

V.

李章 精

Carried St.

1、1、2、1、10年

414

1 100

CATH

11-32-00

10 Table 44

1 1 E

1144

27 To 200

3.30

11.35%

LE

া বৈচাৰ

1000

7 hand 200

ा आह

Bief th

: F41 🚯

\* 2. 3.3

生物物瘤

Apriles &

Towns a high

1 Period Jes - ware

---

T : - 44

SOFT THE STATE

War Larth

111700

\*\*\*

Sail

Autant il reste peu disert sur ses projets immédiats - reconnaissant toutefois qu'il ne saurait reporter son retour plus de quelques mois -autant M. Bea Bella sait être prolixe pour tracer les lignes de force qui devraient structurer l'avenir. Autogestionnaire en 1962, il est Autogestionnaire en 1902, il est aujourd'hui passionnément écolo. Evolution somme toute logique : « C'est capital, dit-il en s'échauf-fant. Lorsque j'étais président, e'est vrai, je n'avais pas compris les révitables dimensions de l'écologie. Aujourd'hui, le système est complè-tement grippé et seule une approche écologique des problèmes permettra le redémarrage ».

Et de brosser à gros traits l'es-quisse de l'Algérie de demain : « Il faut reprivatiser la terre, la donner aux paysans qui la cultivent. Il faut également donner à nos jeunes un grand projet de développement comparable à ce qu'a été la conquête de l'Onest aux Etats-Unix. Tout le sud du pays reste à construire. L'Algérie est immense, elle a d'énormes potentialités dans un monde où la désaintsation de l'eau de mer n'est plus une utopie et où le solaire est l'énergie de

### Combattant de l'islam

C'est dire si la logique de réformes entreprises aujourd'hui par le gouvernement de M. Ham-rouche, outre qu'elles émanent d'un pouvoir qui « a perdu toute la conflance nécessaire à la mobilisaconjunce necessaire a la monusa-tion de la population », ne saurait le satisfaire. La dette algérienne? è il faudrait qu'elle soit épongée. Ou alors qu'elle soit payée par cet argent qui provient de la corruption et qui est entreposé à l'étranger. » Les problèmes du sous-développement? « L'on ne réglera rien si persiste la même logique. Il faut consommer autrement, changer les

rapports entre le Nord et le Sud. ». L'immigration ? e J'ose le dire. nous sommes trop nombreux chez vous, cela pose des problèmes dont Le Pen se nourril. Il faut que l'on se développe, sans cela vous verrez arriver de plus en plus de nos jeunes. » L'industrialisation ? « Il nous faut que s'al-life par pour léffe. nous faut une aide, non pour édifier une industrie de cathèdrale, mais pour construire de petites unités liées à la consommation immédiate et capables de créer un véritable

marché national. » L'autre facette du discours, tout aussi passionnée, évoque l'Islam et la culture arabo-islamique. Le socialiste d'hier se veut désormais musulman avant tout, combattant d'un islam tolérant qui, passé la phase d' « immaturité » d'aujourd'hui, devrait, selon lui, secréter à nouveau les traditionnelles « valeurs de solidarité sociale qui seront bénéfiques pour tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas musulmans ».

Mais que des Berbères affirment leur volonté d'écrire leur langue avec des lettres latines et non des lettres arabes, et M. Ben Bella explose, stigmatisant la trahison de ces mauvais Algériens : « L'alpha-bet latin, ce sont de mauvais souvenirs, ceux des Pères blancs, celles des tentatives pour diviser la société algérienne. Nous sommes aujourd'hui tous des arabo-islamiques même si cette culture est une réalité qui échappe à votre logique. » L'es-pace d'un instant, l'homme si pru-dent et si charmeur à la fois a baissé la garde, dévoisant les vicilles fractures qui, dans les années 60, l'avaient opposé à M. Ait Ahmed, déja leader d'un mouvement kabyle avec lequel

l'Algérie a toujours à compter. **GEORGES MARION** 

## PORT-GENTIL

de notre envoyé spécial

Même « l'état de siège », est quelque chose de très relatif à Port-Gentil. La décision des autorités gabonaises d'employer la manière forte dans la métropole économique a entraîné l'annulation d'un vol que l'armée française avait organisé pour la presse, à partir de Libreville. Mais, mardi matin, quand le bateau d'un Européen qui, en des temps moins troublés, organise des promenades en mer, nous a conduits dans les parages. aucune force navale n'a intercepté l'embarcation naviguant à proximité des plates-formes pétrolières dont toutes les torchères sont maintenant éteintes, en raison du départ de la main-d'œuvre.

On peut sauter dans l'eau à proximité d'une plage sans attirer le regard de quiconcque. Le bâteau repart vite vers Libreville. Au loin, des rafales d'armes automatiques crépitent par intermittence. Quelqu'un croit reconnaître le tir d'un canon de char. On avance sans rencontrer âme qui vive Sur une porte, un écriteau avertit laconiquement qu'il n'y a plus d'embauche en raison des événements. Enfin, une maison avec des gens dans le jardin. « Ah ! vous venez de làbas ! » Ici on ne s'étonne jamais de rien, on ne pose pas de questions aux Blancs. Mais on a envie de parler : « Bongo a fais évacuer tous les gens de sa tribu et nous qui ne sommes originaires ni de sa région ni de Port-Gentil, on nous laisse en plan pendant le massacre. Ce matin, les révoltés ont tiré sur un militaire de la garde présidentielle. Ca a provoqué des représailles. L'armée gabonaise se comporte lei comme en terre d'occupation.

Heureusement quand même que les soldats français ne sont pas loin. »

Le silence est maintenant absolu. Deux barrages de militaires gabonais interdisent l'accès du quartier africain en ébullition. Des automobilistes africains qui ont rebroussé chemin à la vue des soldats de leurs pays nous conduisent jusqu'à un un autre bar-rage tenu, celui-ci, par un lieutenant du deuxième régiment étranger d'infanterie venu de Nîmes. Ses hommes mangent du cassoulet, sous le soleil accablant, les boîtes de conserves posées sur des tubes lance-roquette. Un camion vient nous chercher pour nous conduire au Ranch, un hôtel éloigné de la ville où sont installés un hôpital de campagne et un petit PC.

Un colonel nous adresse tout de suite une mise en garde révélatrice : # Il se peut que vous rencontriez ici des Européens en uniforme gabonais. Ce sont des gens de la garde présidentielle qui interviennent à Port-Gentil. Il s'agit de contractuels. Ils n'ont rien à voir avec l'armée française ou la coopération, j'insiste sur ce point. »

### « Que sera la mit prochaine?»

Une centaine de voitures sout parquées sur la route du Ranch. En effet, l'établissement est l'un des deux ou trois endroits où out été regroupés en catastrophe quelques centaines d'Européens restés ici. Une quinzaine de Libanais sont aussi restés parmi eux : « Le consulat de France nous a téléphoné ce matin pour nous dire que tous les Blancs devaient se regrouper sous la protection des soldats français. Ca a commence ce matin à 5 heures.

siège, a interdit tout transport civil, par quelque moyen que ce soit, à des-tination de la province de Port-Gentil. Un chef d'état-major des forces armées gabonaises est arrivé par avion spécial pour faire le point sur une matinée d'opérations visant en principe à désarmer les détenteurs de fusils qui contrôlaient certains quartiers depuis plusieurs jours. Ces rebelles ont fait usage de leurs armes face aux militaires. Des fouilles ont été opérées dans toutes les maisons suspectes. A aucun moment les soldats français ne paraissent être intervenus dans les affrontements. Leur rôle s'est limité à la protection des lieux « sensibles ».

sonne ne sait ce que sera simpli

Un soldat

massacré

contrôlent les points stratégiques mais

pas le quartier populaire dit du Châtean-d'Eau. A l'entrée de ce point chaud, une foule surexcitée a édifié

un barrage avec divers matériaux,

notamment l'enseigne d'un commis-

L'armée, responsable de l'adminis-

tration de la ville en vertu de l'état de

sariat dévasté.

la muit prochaine. »

Il semblait bien, mardi soir après le

# **AMERIQUES**

CHILI: les querelles entre l'armée et le gouvernement

## Le général Pinochet convoqué au palais de la Moneda

de notre correspondant

A peine eut-il franchi le portail d'entrée du palais présidentiel de la Moneda, lundi 28 mai, que le général Pinochet donna libre cours à son indignation. Un officier du corps de l'ancien maître des lieux : pourquoi cette tolérance envers cette poignée de manifestants, qui avaient salué son arrivée par une bordée d'injures ? Mais le commandant en chef de l'armée de terre avait une raison plus profonde de manifester de l'humeur : pour la première fois depuis son entrée en fonctions. d'urgence afin de lui faire part de ses griefs, qui furent rendus publics peu après l'entretien.

Pinochet convoqué à la Moneda! Le spectacle avait attiré les curieux et un bataillon de journalistes. Le

président de la République évoqua tout d'abord l'apolitisme des forces armées, garanti par la Constitution, pour dénoncer le récent communiqué du haut commandement qui critiquait la commission \* pour la vérité et la réconciliation », chargée d'établir un rapport sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime militaire. Puis il s'enquit du rôle exact joué par le « comité des assesseurs politiques du général Ballerino, qui fut l'un des proches collaborateurs du général Pinochet pendant ses dernières années au pouvoir. Ce comité, dont la constitutionnalité est aussi douteuse, définit les grandes lignes d'action du « pouvoir militaire » que l'armée entend continuer à exercer

Enfin M. Patricio Aylwin fit part de ses doutes quant au caractère effectif de la dissolution de l'ancien

dans l'ombre.

## DOMINIQUE : Les élections législatives

### Victoire du premier ministre conservateur Mª Eugenia Charles, premier l'opposition, en remplacement de ministre conservateur, a remporté

pour la troisième fois, lundi 28 mai. les élections législatives de la Dominique, une petite île des Caraïbes orientales. Les résultats finaux accordent 11 des 21 sièges du Parlement à son Parti de la liberté, contre 17 dans dirigé par M. Edison James, a remporté six sièges pour sa première

M. Michael Douglas, dont le Parti travailliste conserve ses quatre élus. M= Charles, une avocate agée de soixante et onze ans, est une solide alliée des États-Unis dans la région. Elle avait applaudi à l'invasion de la Grenade par les soldats américains en la Chambre sortante. Le Parti uni des 1983 et a fait campagne sur les résultravailleurs, constitué en 1988 et tats économiques de son gouvernement après une période de baisse des impôts et de l'inflation, et d'amélioraapparition devant les électeurs. Ce tion des infrastructures routières et dernier va donc devenir le chef de hydroèlectriques - (AP, AFP.)

service secret, la Centrale pationale d'informations (CNI), décrétée par le général Pinochet lui-même, quelques semaines avant la passation des pouvoirs. Quitte à embarrasser son visiteur, il lui demanda d'en remettre les archives au gouvernement dans les plus brefs délais.

## Campagne de diffamation

Selon plusieurs témoignages, les agents de la CNI, pour la plupart intégrés à l'armée, continuerzient à opérer. Un incident encore inexpliqué, survenu le weck-end dernier, a relancé la polémique : deux individus surpris alors qu'ils suivaient en voiture l'épouse du commandant en chef des carabiniers se sont révélés être... des militaires. Jamais bonnes. les relations entre le gouvernement et l'armée de terre sont maintenant franchement mauvaises. S'estimant victimes d'une campagne de diffamation, les militaires n'ont toutefois qu'une marge de manœuvre limitée. même si les partis de droite se font souvent l'écho de leur inquiétude.

Car les autres armes ne se laissent pas emporter par l'indignation des a terriens ». La marine observe un silence prudent, l'aviation et le corps des carabiniers multiplient les déclarations d'allégeance aux autorités civiles. Ce relatif isolement explique sans doute que le général Pinochet ait finalement baissé le ton dans la soirée de lundi : à l'en croire, sa rencontre avec le chef de l'Etat a été « cordiale, et même affectueuse ».

AFRIQUE DU SUD

## Le président De Klerk reporte sa visite aux Etats-Unis

Le président Frederik De Klerk, qui devait rencontrer le président George Bush à Washington le 18 juin prochain, a annoncé, mardi 29 mai, qu'il avait décidé de reporter son voyage. Il a affirmé avoir pris cette décision « en raison des controverses qui se sont élevées aux Etats-Unis concernant la date possible de ma visite et aussi parce que certaines questions importantes derraient retenir lei mon altention personnelle au cours des prochaines semaines D.

La rencontre entre le chef de l'Etat sud-africain et M. Bush devait avoir lieu une semaine avant celle, prévue le 25 juin, entre le président américain et le viceprésident du Congrès national afri-cain (ANC), M. Nelson Mandela. Des dirigeants de la lutte anti-anartheid aux Etats-Unis, M. Randal Robinson et le révérend Jesse Jackson, avaient menace d'organiser des manifestations contre le président De Klerk s'il était reçu par M. Bush avant le leader nationaliste noir. « Nous sommes prêts à le recevoir quand il le veut; nous n'avons pas tente de le guider dans un sens ou dans un autre au sujet des dates », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, M. Fitzwater. Aucune nouvelle date n'a été fixée.

D'autre part, M. Nelson Mandela a subi, lundi, dans une clinique de Johannesburg, « une intervention chirurgicale mineure » dont la nature n'a pas été précisée. Il restera hospitalisé jusqu'au milieu de la semaine. En novembre 1985, le leader nationaliste avait subi l'ablation de la prostate. -

· GILLES BAUDIN

# **ENQUÊTE**

# Plaies d'Afrique

III. – Dette : paiera, paiera pas... premier bénéficiaire, pour des

sommes assez faibles. Ce système de décote sera avantageux tant qu'il restera secondaire. Si des ins-

encore prêter aux pays dont on a

Ciba-Grigy
Compagnio de St. Gobal
Gredh Salase
Dainter-Bean
Denkus
Denku

N.E. vontac Lows Neste Nesté Nokia Nomen Securities Northere Telecost Porte Petroleos de Venez Philips Philips Prombodiant Pr

L'Afrique noire, aujourd'hui en effervescence, est la région du monde la plus endettée. Entre autres raisons : les chocs petro-

liers, mais aussi l'évasion de capitaux, les dépenses somptuaires sans effet sur la croissance et le gaspillage de l'argent par des pays riches, souvent peu regardants, dont la responsabi-lité est lourdement engagée (/e Monde des 29 et 30 mai).

Un entretien

The state of the s

Section 1.27 - 2.5

the streether the sales

 $\mathbb{E}_{\{\mathbf{x},\mathbf{y}'\}}(t_{\mathbf{x}}, \mathbf{y}_{\mathbf{y}'}) := \mathbb{E}_{\{\mathbf{x},\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}',\mathbf{y}'$ 

Action of the state of the stat

The state of the s

The later 1.

male may

to the second second

் எக்கிர்க்

. . .

Min water !

avec M. Ahmed Ben Ben

L'Afrique a montré ses terres L'Afrique a montré ses terres craquelées, ses ventres bailonnés. L'Amérique latine, son dos courbé sous le fardeau de la dette. Un dis-tinguo commode pour biea ordon-ner la charité de l'Occident. Au continent de la faim, les concerts et les marches de solidarité. Aux peuoles latino-américains les peuples latino-américains les bonnes paroles fastigeant les grands argentiers de la planète.

Les maux du tiers-monde ont reçu leurs crêneaux médiatiques. S'il parlait de la dette, le président mexicain retenait l'attention; sur le même sujet, un chef d'Erat afri-cain ne faisait pas recette.

Togo), ces pays ont bénéficié d'une forte disponibilité de crédits inter-nationaux.

nationaux.

« Une prime à la capacité d'emprunts » de ces. Etats, ajoute l'auteur, « est venue du fantôme de la République française, qui a présidé à l'accord d'une bonne partie de la communauté financière internationale pour les crèdits en faveur des pays de la zone franc. »

Les raisons du surendettement africain sont parfois inavouables, jamais mystérieuses. Le continent noir a subi de plein fouet les chocs pétroliers. La crise des matières premières et la flambée des taux d'intérêt out ruiné ses facultés de resphenyement.

remboursement.

Autant que l'envolée du dollar, l'absence d'épargne et la chute des exportations africaines (en volume comme en valeur) ont précipité de nombreuses faillites. Quand ils ne détournaient pas l'argent frais à des fins personnelles (la Trilatérale estime que l'évasion de capitaux représente le tiers de la dette du continent), les chefs d'Etat se sont engagés dans des investissements somptuaires, sans effets pour la croissance de leurs pays. croissance de leurs pays.

Ils ont emprunté à moyen terme, pour des projets souvent inutiles ou dont la rentabilité relevait seu-



Le continent noir a subl de plein fouet les chocs pétroliers

Il a fallu quelques rapports de la Banque mondiale et une série d'initiatives, françaises en particulier, visant à soulager les plus démunis, pour que le message soit entendu : l'Afrique est vraiment malade de sa dette. Son montant varie suivant les sources : 134 milliards de dollars d'après les déclarations des débiteurs aux services de la Banque mondiale; 230 milliards de dollars si on tient compte court terme et des arriérés de paiements non signalés.

« Depuis 1982, les ratios d'endetde Depuis 1982, les ratios d'endet-tement et les ratios du service de la dette de l'Afrique sub-saharienne ont augmenté plus rapidement que ceux de tout autre groupe de pays », écrivait Afrique Relance, la revue d'informations des Nations unies, en octobre 1989. Ancien expert de la dette à la Société générale et anteur d'un ouvrage sur la zone franc. M. Olivier Vallée a mesuré au jour le jour cette crise silencieuse des pays noirs.

### Les ravages de l'argent facile

« Pendant de nombreuses années, l'idée d'un cartel des mauvais débi-teurs africains était à priori extue, en raison de la proximité politique avec l'Occident des régimes en place et ou nom de la ihéorie de l'insuline : celle-ci considère que les économies de certains pays en voie de développement sont si mai en ae aeveloppement sont si mui en point qu'un arrêt de la transfusion des ressources extérieures les prive-rait des biens les plus indispensa-

bles à leur survie (1). » Dès 1987, les signes d'étouffe-ment étaient manifestes : la dette absorbait plus de 80 % de la richesse africaine et représentait richesse afficaine et representant 282 % des recettes d'exportaions (le ratio atteignait 1 988 % en Somalie, 1 726 % au Mozambique,

1 562 % au Soudan)... Rapportée au PIB, l'Afrique subsaharienne est ainsi devenue la zone la plus endettée du monde, percluse d'arrières et vidée de toutes ses réserves en devises, malgre plus d'une centaine de rééchelonnements. Trente pays noirs sont désormais considérés par la Banque mondiale comme surendettés. Depuis 1970, la créance sur l'Afrique a été multipliée par dix-neul.

M. Olivier Vallée a constaté qu'en moyenne les Etats de la zone franc sont plus endettés que leurs voisins non membres.

Parce qu'ils détiennent des matières premières monayables (le pétrole congolais et gabonais, le cacao et le café du Cameroun et de Côte-d'Ivoire, les phosphates du

lement du long terme. La commu-nguté internationale n'est pas

nauté internationale n'est pas nauté internationale n'est pas exempte de reproches, qui a avancé de l'argent facile au moment où les eurodollars, coulant à flots, cherchaient des bases de recyclage. La crise de la dette en Afrique est un violent retour de bâton. Combien d'« éléphants blancs », jugés en leur temps bénéfiques pour les marchands de matériel occidental, grèvent anjourd'hui les balances des nations noires?

La dette a en ses pour crime, avant de trouver ses Robin des bois. A mesure qu'elles gon-flaient, les créances sur l'Afrique ont en effet pris un tour médiationt en enet pris un tour menatique, éthique aussi : du président Mitterrand au secrétaire américain au Trésor, M. Nicolas Brady, on a rivalisé d'éloquence sur un nouveau commandement adressé aux plus panvies : in ne paieras pas. Le discours sur l'annulation de la dette, très valorisant en termes d'image, à vite été source de confusion et de déceptions.

Lorsque, en septembre 1988, M. Mitterrand annonça, au som-M. Mitterrand annonça, au som-met de Toronto, l'abandon d'un tiers des créances des pays afri-cains, on cris à la générosité. Mais le texte adopté était nettement plus restrictif. Loin de s'appliquer à toute l'Afrique, il concernait seule-ment les Etats les plus pauvres, assujettis à un plan d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, avec une charge de la mondiale, avec une charge de la dette représentant au moins 30 %

des recettes d'exportation. Etaient donc exclus les pays à revenus intermédiaires (Côted'Ivoire, Cameroun, Gabon, Congo), ceux qui, paradoxalement, honoraient leurs dettes (le Rwanda) ou encore le Tchad, dont l'endettement était inférieur au senil des 30 %.

### Pas assez pauvres

Mais, surtout, le président se garda de préciser qu'il n'annulait pas le tiers de la dette totale, mais seulement le tiers des échéances, seulement le tiers des échéances, réchelonnées par le Club de Paris (créanciers publics). « Il ne s'agissait plus, après la mise au point des experts, que d'un faible pourcentage des montants de remises attendus », analyse le haut fonctionnaire qui se cache sous le pseudonyme de Peter Loan (2).

Phys tard, à Casablanca M. Mit-

Plus tard, à Casablanca, M. Mitterrand a bien précisé que, pour la France, le tiers en question portait 'sur la dette totale des pays afri-cains visés. Paris est même allé

beaucoup plus loin en annonçant finalement à Dakar, le 24 mai 1989, l'annulation de toute la dette publique des trente-cinq pays sub-sphariens pour un encours actimé à sahariens pour un encours estimé à quelque 20 milliards de dollars.

Loin de simplifier la question de Loin de simpitter la question de la dette, ces annonces, parfois ambigués, l'ont au contraire obs-curcie. Il apparaît, en premier lieu, que, si la France s'est engagée à des remises substantielles, la comnunauté internationale est restée sur les options très étroites de Toronto. Un tiers ne vaut pas par-tout un tiers... Ensuite, la volonté de Paris de se distinguer en faveur des plus pauvres a gommé la dimeusion économique de la detre, au profit d'une vision émotive de

Nombre d'experts considérent, en effet, que les créances sont plus difficiles à assumer par les pays à hauts revenus que par les plus démunis, encore au stade de la subsistance, au train de vie moins difficile à soutenir.

Dans la réalité, l'Ethiopie et le Burkina-Faso assurent le service de leur dette mieux que la Côtede leur dette mieux que la Côted'Ivoire ou le Nigeria. Pour les
pays très pauvres, la dette n'est pas
un point de blocage économique.
Alléger leur fardeau relève d'abord
de considérations morales. « Si on
soulage le Bénin, on ne favorisera
pas pour autant la reprise, explique
M. Olivier Vallée. Si on soulage le
Gabon, il repartira. »

Gabon, il repartira. » En revanche, aucune mesure d'allégement n'a été prise en faveur des pays à revenus intermédiaires. Pas assez endettés pour tenir en respect les créanciers, à l'instar des mastodontes latino-américains. Pas assez pauvres pour bénéficier des dispositions de Toronto. Ils sont privés de facilités d'emprunt plus douces. Les annulations et rééche-lonnements de créances les concernont peu ou à des conditions moins avantageuses que les pays les moins avancés (PMA).

« Le danger le plus grand est pour les Etais comme la Côte-d'i-voire, le Congo, le Gabon et le Cameroun, affirme un spécialiste. Ils ont un rôle moteur à l'intérieur de leurs régions, en marche avant comme en marche arrière. Une amélioration dans les PMA ne ser-vira à rien si on n'évite pas un choc vionniste chez leurs grands voi-

### Créances douteuses

D'ici au prochain sommet des chefs d'Etat africains à La Baule, le 20 juin, des hypothèses d'allège-ment de la dette publique des pays cooles de l'annulation devraient être avancées. Mais la structure de leur dette rend la partie difficile. Si les PMA sont, pour l'essentiel, débiteurs de créanciers publics (à 98 %), les pays à revenus interm diaires supportent un endettement plus diversifié, dont la part privée peut être importante. On ne negocie pas de la même manière avec un Etat (capable de choix politi-ques) et avec une banque commerques) et avec une panque commanda-ciale, peu préoccupée par les recommandations de clémence faites par la communauté interna-

En mars 1989, M. Nicolas Brady a demandé aux banques privées de rompre l'orthodoxie financière en accordant à leur tour des réduc-tions de dettes. L'heure [était] désormais à un abandon partiel des créances imprudemment consenties dans les années 70 », note l'économiste Philippe Norel (3).

En pratique s'est développé un marché secondaire de la dette, les banques appliquant une décote en fonction du degré de confiance accordé aux États. Selon un tableau de la firme Arbitrages financiers International (Crédit tableau de la firme Arbitrages financiers International (Crédit lyonnais), la dette ivoirienne, qui se négociait, fin 1988, à 19 % de sa valeur initiale, n'en valait plus, en mars 1990, que 6 % ... Dans le même temps, la dette du Niger s'est dépréciée de 54 % à 39 % et celle du Nigeria est remontée de celle du Nigeria est remontée de 21 % à 29 %.

Les spécialistes soulignent que ce marché des créances douteuses n'est pas à proprement parier un marché. Les transactions y sont rares et portent sur une faible partie de la dette, même si leur volume croît régulièrement (50 milliards de dollars en 1989). Elles permettent aux petites banques privées de s'alléger au profit des grandes banques qui restructurent leur risque. rent leur risque.

Une réflexion est engagée pour permettre aux pays africains de racheter leurs dettes aux conditions de la décote. La Banque mondiale a ainsi créé na « fonds de rachat » de 100 millions de dollars dont le Mozambique sera le

onnes mobilisables pour les dons seraient beaucoup moins impor-Enfin, les annulations de dettes

laissent une impression de malaise. titutions ad hoc se chargent d'orga-niser le marché en lui donnant un rôle majeur, les ristournes dimi-Elles posent le sceau de l'amnistie sur des comportements que chacun est pressé d'oublier : la frénésie des nueroni et les pays endettés seront banques à prêter dans les années 70, tout en maintenant de hauts niveaux de profit, malgré la crise sur la dette ; les prêts consen-C'est pourquoi un collectif d'as-sociations pour le développement (le CRID) (4) a proposé à douze grandes banques françaises un mécanisme global et rapide de tis à la légère à des projets bancals, à des dirigeants douteux; les trans-ferts financiers du Sud vers le rachat de leurs dettes, en s'inspi-Nord, l'illégitimité d'une partie de rant du schéma costaricien : dans le cadre du plan Brady, le Costala dette africaine, contractée sur le dos des populations. « L'annuia Rica pourra élimier sa dette de 1,8 milliard de dollars, soit par rachat à 17 % de la valeur faciale, tion peut être considérée comme une prime aux dictateurs et à la marvaise gestion », estime le délé-gué général du CRID, M. Jean-Ma-rie Hatton. soit (à hauteur de 700 millions de dollars) par conversion en obligations garanties à intérêt nui.

Remise de dettes n'est pas remise de peine. Effacer le passé ne Soutenue par bon nombre d'ex-perts, cette solution appliquée à l'Afrique peut séduire. Elle ne règle pas la question de fond : faudra-t-il vaut rien si manquent les moyens de préserver l'avenir. Le potentiel pnomique de l'Afrique est érodé. Ses importations en biens de consommation sont à la mesure de annulé ou fortement réduit la dette ? Le Canada et les Etats scansa dépendance externe. « Il faul travailler en faveur des individus, estime M. Alain Pecqueur, respondinaves penchent pour une politique totale de dons. La France plaide pour le prêt, arguant que les

sable des programmes Afrique verte. A Ségou (Mali), les banques offrent des mini-prêts aux petites entreprises. Les résultats sont bons et les sommes avancées sont rem

Hélas ! la dette africaine dépasse largement la dimension humaine Elle illustre la déraison des Etats. Rien ne prouve que sa réduction annonce richesse et prospérité. ERIC FOTTORINO

(1) Le Prix de l'argent CFA, Editions

ala, 266 pages, 1989.

avril 1989. (3) Les Banques face aux pays endet-tés, Philippe Norel, Editions Syros, 1990, 1 290 pages.

(4) Le CRID, Collectif d'associa

Prochain article Démocratie : l'adieu au parti unique, par CATHERINE SIMON

# 96 reasons why IMD's partnership with business is not an empty word.

IMD combines the strengths of IMI and IMEDF, two of Enrope's most prestigious management schools. Our unique heritage stems from 70 years of the world.

In fact over 00 companies from 10 years of the world.

In fact, over 90 companies from resources of IMD. Business Associates or Sponsors. They provide impetus and reality to our integrated and practice-oriented learning methods. And contribute towards

ment education. in return, companies enjoy priority

This continuous feedback and ex-In fact, over 90 companies to the feet of the development of IMD – either as the development of IMD – either as to the renewal of IMD's vision, that to the renewal of IMD's vision, that to the renewal of the world's foremost interpretation of the penalty to our interpretation. national management institute today.



For a copy of our brochure write or call Marie-Dominique Calcio, or Anits Renaud, Room 31.

ternational institute for Management Development (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational institute for Management Development (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management Development (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, Ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, Ternational Institute for Management (IMD), P.O. Box 915, 1001 Lausanne, Switzer, Ternational Institute for Manage

- (Publicité) -

## LE PARTENARIAT entre IMD et le MONDE DES AFFAIRES

un mot qui a 96 bonnes raisons de ne pas sonner creux

DED séunit les lorces d'Bell et BEEDS, deux des plus prestigieuses écoles de gestion et d'administration en Rurope, less de 70 années d'étroite collaboration avec des sociétés multinationales du monde entier, l'héatiage d'IMD est unique. de 70 années a enune consaccionen avec us societes maintamentes an manue enner, i nemoție a mit qu'associés. En effet, plus de 90 entreprises de 26 pays participent (activement) au développement d'IMD, en tant qu'associés. Elles apportent dynamisme et expérience à noire méthode d'enseignement orientée vers l'intégration et la partique. De ce toit, elles contribuent en permanence à rendre l'enseignement plus pertinent par rapport aux préoccupations du recode des offaires.

En échange, ces entreprises bénéficient d'un cacès prioritaire aux programmes privés d'un management, aux projets de recherche, aux séminaires et à toutes les autres prestations de l'IMD. Ce didogue constant, cet échange d'expériences sont fondamentant pour le développement et le reno de la vision de l'IMD qui figure aujourd'hui pount les meilleurs instituts internationaux de management de management de l'IMD qui figure aujourd'hui pount les meilleurs instituts internationaux de management desserve.

## IMD international

Pour recevoir notre brochure. écrivez ou téléphonez à Marie-Dominique CALCIO ou Anita RENAUD. bureau 306.

Institut international de management et développement (IMD). boîte postale 915, 1001 Lausanne. Suisse. Tél.: ++41-21-618-01-11 - Fox: ++41-21-26-67-25 - Télex: 465871



Il faut retenir la date : mardi 29 mai 1990, 17 h 45. A l'hôtel Matignon, dans la grande salle du Conseil, les photographes prennent leur temps pour fixer à jamais cette image historique. Ils ont rai-son. On ne reverra pas de sitôt, sagement assis côte à côte, prenant la pose pour les archives natio-nales, Pierre Mauroy et Jacques Chirac, Georges Marchais et Alain Madelin, Louis Mermaz et Charles Pasqua, Emile Zuccarelli et Pierre Méhaignerie, Hélène Luc et Yvon Briant, André Lajoinie et Jacques

Le gratin de la politique fran-çaise sur le même canapé. Quelle belle scène ! On dirait un finale d'opéra bouffe joué par des acteurs congestionnés sur de pauvres tréteaux de ferme. La fin un peu triste d'une page tournée hors des champs ordinaires de la politique.

Ce soir à Matignon, la norme des méandres reprend ses droits, le paradoxe redevient roi. La présence du président du RPR en porte témoignage : la dernière fois – ou plutôt la première, le 3 avril, pour la table ronde contre le racisme, - Jacques Chirac approu-vait l'idée du premier ministre mais il n'était pas venu ; cette fois, il n'est pas d'accord mais il est là... En face de lui, entre Lionel Jospin et Pierre Arpaillange, Michel Rocard sait à quoi s'en tenir.

Si tous les dirigeants de l'opposi-tion ont finalement accepté sa seconde invitation pour débattre, en principe, de l'immigration, il sait que c'est sculement pour la forme, pour qu'il ne soit pas dit dans les chaumières que la droite refuse le dialogue... Le dénouement est déjà écrit. Michel Rocard ne se fait plus aucune illusion. L'opposition ne signera pas sa « charte solennelle ». Mais il doit, lui aussi, faire son métier, douger le change. Son propos liminaire ressemble à l'oraison funèbre d'une ambition mort-née.

tiel est désormais de convaincre l'opinion que, dans les esprits, les choses ont évolué dans le bon sens consensuel: \* Bien des choses nous opposent, nous séparent, dit-il. mais j'ai la conviction que certains éléments nous sont, en fait, com-

muns. (...) Depuis des années, les uns disent : il faut Intégrer les étrangers en situation régulière, ce qui suppose de maîtriser le flux des nouveaux arrivants. A quoi les autres répondent qu'il faut autres repondent qu'il jaut maîtriser le flux de nouveaux arrivants, ce qui seul permettra qu'on intègre les étrangers en situation régulière. En fait, je nous crois tous convaincus de la nécessité de faire parter simultanément l'effort sur les deux aspects de manière équilibrée, et l'on pourrait utilement renoncer oux guerelles sur la hiérarchie des aux querelles sur la hiérarchie des priorités, ou des accents mis sur ces deux aspects complémentaires et indispensables. S'ils sont, comme je le crois, partagés par tous et en ces termes, autant en prendre simplement acte. »

### « Maintenant, il faut gouverner... »

Jacques Chirac, lui aussi, est là pour prendre acte : prendre acte du fait que le chef du gouvernement ne veut pas entendre ce que l'oppo-sition lui demande. Au moment où Michel Rocard propose à ses hôtes de s'exprimer dans l'ordre alphabétique des formations représentées, le président du RPR intervient au nom de l'opposition, d'un ton glacial: « Nous sommes venus avec plaisir... » La suite n'est qu'une dégelée de critiques.

Le débat parlementaire du 22 mai n'a pas éclairé l'opinion sur votre politique, explique-t-il en substance. Votre « catalogue » du 25 mai ne répond pas à nos préoc-cupations ; il ne contient rien sur la question du vote des étrangers et sur la réforme du code de la nationalité ; il comporte des différences très profondes avec les conclusions de nos assises de Villepinte. Jacques Chirac détaille sa « checklist » de l'« autre politique » de l'immigration préconisée par le RPR, l'UDF et le CNI : il faut abroger les lois Joxe sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, lutter contre le détout ment du droit d'asile, - mieux contrôler, notamment, les regroupements familiaux...

Si l'on fait tout cela, soulignet-il, nous sommes prêts à nous engager dans une vraie politique d'intégration, à condition toutefois que l'État en donne aux communes les moyens. « Et maintenant, Mon-sieur le Premier Ministre, il faut gouverner...», conclut Jacques Chirac avant d'adresser un post-scriptum au ministre de l'intérieur, Pierre Joze, assis à la droite de Lionel Jospin, pour s'étonner des lenteurs de l'enquête policière sur l'affaire de Carpentras.

Gouverner? On verra après. Michel Rocard a pour le mon d'autres préoccupations : il veut simplement savoir si Jacques Chirac a parlé pour toute l'opposition.
Nou, Moi, ce qui m'intéresse, indique alors Pierre Méhaignerie, c'est
de cerner les divergences, noter les convergences et lever les ambiguïtés puisqu'il s'agit sans doute de la dernière table ronde sur ce sujet.

Moi, ce qui m'ennuie, dit Georges Marchais, c'est le recul du gouvernement : « Vos propositions laissent un sentiment de malaise, dit le secrétaire général du PCF au premier ministre. On en retire l'im-pression que l'immigration est devenue une maladie frappant le corps sain que serait la société française. Il n'est question dans votre document que de mesures préventives et répressives. Vous utilisez le mot « intégration » mais vous faites de ces hommes et de ces femmes des gens à part. On peut comprendre que la droite s'en réjouisse (...) Ces bons points qu'elle vous décerne, elle qui cherche à concurrencer Le Pen sur son propre terrain, sont douloureusement ressenties par toute l'opinion démocratique, par tous ceux qui pensent qu'un être humain vaut un être humain quelle que soit la couleur de sa peau. C'est pourquoi je vous appelle à vous res-

### « S'attaquer à la racine du mal... »

Georges Marchais sort sa propre « check-list » : il fant « s'anaquer à la racine du mal » en portant le 3 000 francs pour les personnes seules, en accordant le droit de vote et l'éligibilité aux immigrés pour les élections locales et pru-d'homales ; il est temps d'en finir avec la misère du tiers monde où

« quarante mille enfants meurent de faim chaque jour », et, en France, de multiplier les zones d'éducation prioritaires (ZEP)... Dans le dos de Michel Rocard, l'un des conseillers du premier ministre se dit in petto: « C'est plus Intéres-sant à écouter que Chirac et Méhai-gnerie, souvent on a l'impression que les communistes soulevent de vraies questions auxquelles ils apparent évidentment des révorses apportent évidemment des réponses totalement irréalistes...»

### « Nous avous fait une concession »

Moi, ce que je veux souligner, dit à son tour Pierre Mauroy, c'est que, nous les socialistes, pour contribuer à la sérénité des débats, e nous avons fait, sur le droit de vote des étrangers, une concession qui nous a coûté beaucoup ». Le premier secrétaire du PS ajoute : Entre le nationalisme agressif et l'universalisme, nous savons où est la France. Entre le repli sur sol et la terre d'asile, nous savons où est la France. Entre la préférence nationale et l'égalité des droits et des devoirs, nous savons où est la France. Entre l'exclusion et l'intégration, nous savons où est la

M. Mauroy réclame trois préci-siona : « Quels seralent les pouroirs sions: « Quelt seratent les pouvoirs du maire en ce qui concerne les cer-tificats d'hébergement? Quelles modifications seraient apportées au statut social des demandeurs d'asile? Quels principes guident la politique du gouvernement en matière de droits sociaus? » Pierre Mauroy serait-il donc inquiet? Derrière Michel Rocard, le même conseiller du premier ministre conseiller du premier ministre retient que le premier secrétaire du PS s'est montré totalement solidaire: « C'est quand même un net soutien au gouvernement, il n'y a pas l'ombre d'une persidie... »

Le président du CNI, Yvon Briant, est le seul, tout comme le 3 avril, à regretter l'absence à la table de Jean-Marie Le Pen. « Que l'on n'attende pas de nous non plus-de cautionner un consensus qui ne pourrait être que de façade dans la mesuré où la jauche est elle-vième, à la différence de l'opposition, extrémement divisée sur la question de l'immigration, dit-il à l'unisson avec Jacques Chiras. Si le premier ministre a été clair quant au refus du droit de vote aux étrangers, on ne peut pas en dire autant des autres responsables socialistes, à commençer par le président de la République ou certains de ses dau-

Yvon Briant propose de mettre en place, en matière de naturalisation, « un système de quotas » qui permettrait de procéder à « des contingentements par nationalites ». Le plus urgent, à ses yeux, teste « surtout de réserver aux Français et aux ressortissants communautaires les prestations sociales et familiales ».

Le président des radicaux de gauche, Emile Zuccarelli, pense, au contraire, en approuvant la démarche du premier ministre, qu'il ne faut pas traiter les immi-grés « comme des sous-citoyens ».

Le président des radicaux de droite, Yves Galland, contredit, lui droite, Yves Galland, contredit, lui aussi, Yvon Briant en disant que Michel Rocard a eu raison de ne pas inviter le président du Front national. Il se moque un peu du secrétaire général du PCF: à l'on faisait la politique de Georges Marchais, on assarerait le « succès fulgurant » de Jean-Marie Le Peu. Il sera le seul à décrisper légère-

ment l'atmosphère en évoquant, à propos des détournements de pro-cédures, le récent mariage, à Paris, d'une septuagénaire bien française avec un jeune immigré de cinquante-trois ans son cadet: « Y avait-il vraiment de l'amour là-de-dans? »

dans? >
Le président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, Charles Millon, a vite figé les sourires en posant quatre questions sèches à Michel Rocard: 1º Le gouvernement a-t-il un programme légishtif daté? 2º Pulsque bon nombre des mesures envisagées relèvent du domaine réglementaire, le gouvernement a-t-il un programme d'accident a-t-il nement a-t-il un programme d'ac-tion en la matière ? 3 Quand le premier ministre envisage-t-il de négocier certaines conventions bilaterales avec les pays d'émigra-tion ? 4º Prévoit-il enfin de contrôler plus étroitement le Fonds d'action sociale (FAS) et la Commission nationale pour le logement des immigrés (CNLI) ?

### Pas de divergences avec l'Elysée

Tout se passe comme préva. Les porte-parole de l'opposition accumulent les raisons de ne pas dire oui au gouvernement. Michel Rocard tente, sans illusions, de recadrer la discussion: « Nous sommes là pour nous mettre d'accord sur des principes, non pour s'attarder sur des divergences déjà connues, répète-t-il en regardant Jacques Chirac. Il est légitime de votre part de ne pas vouloir cautionner le gouvernement mais vous ne pouvez pas nous demander, à nous, de faire ce que vous feriez si vous étiez à notre place. On peut reparter du droit de vote. A gauche, nous pensons tous la même chose, surtout en voyant que cela donne de bons résultats dans les autres pays de la CEE.

Il est faux de dire que j'ai des divergences avec l'Elysée. J'appli-que fidelement la Lettre à tous les Français. Je regrette, moi aussi, que l'état de l'opinion ne permette pas de donner aujourd'hal le droit de voue aux étrangers. Si l'intégra-tion réuszit, on verra. Quant au débat sur le code de la nationalité. il n'est pas non plus illégitime, mais il rouvrirait une bataille de symboles d'autant plus inville qu'il s'agit d'un aspect quantitativement marginal alors que nous discusons du sort de millions de gens. » Puis Michel Rocard s'emploie à répondre à chacune des interventions.

## « Des cons... ».

Un bref débat s'engage, dans lequel intervient Lionel Jospin, en réponse aux délégués communistes, sur le rôle de l'école dans les zones défavorisées. Charles Millon, l'air désabusé, reproche su premier ministre d'enfoncer « des portes ouvertes ». « Vous me faites penses, dis-il à Michel Rocard, à quelqu'un qui répond que le ciel est bleu quand on lui demande comment est quand on his demande comment ex-le ciel un jour de beau temps. » « En politique, his risorque le pro-mier ministre, j'entends souvent-dire que le ciel est gris alors qu'll-fait beau. Si aujourd'hul nous pou-vons être d'accord pour dire que le ciel est bleu. c'est un progrès...»

Il est 19 heures passées. Tout a été dit. Jacques Chirac n'en démord pas : rien n'a évolué. Vous avez dit « non » à Charles Millon et vous n'avez pas répondu. À Pierre Méhaignerie, souligne t-il en substance pour clore le face à face. Cette concertation est un faux-semblant et nous proposons deux

politiques très différentes. Michel Rocard se réserve, bien entendu, le mot de la fin.

Le communiqué de l'Hôtel Mati-gnon est prêt : « Même si subsistent, comme il était normal et prévisible, des points de désaccord importants, même si l'opposition en témolgne une déception tout aussi prévisible, le premier ministre constate surtout, avec satisfaction, la volonté unanimement partagée de maîtriser les flux d'Immigration et de travailler à l'intégration des étrangers en situation régulière, ce qui ne derrait plus nourrir les soupçons mutuels. Sur ces deux principes fondamentaux peuvent ainsi s'articuler des mesures d'applica-

Le secrétaire général de RPR. Alain Juppé, et le délégué général de l'UDF, François Bayron, prennent dejà possession du perron pour dénoncer la « mauvaise méthode du gouvernement ». Les conseillers du premier ministre se félicitent, au contraire, que les pro-positions initiales de Michel Rocard n'aient pas suscité « d'ob-jections graves ». Ils soulignent que « le problème de l'immigration est désormais traité, de part et d'autre, de facon sérieuse », même si « Jacques Chirac est venu aujourd'hui au prix d'un verrouillage de l'opposi-

Isolé au milieu des représentants de l'opposition, fort critiques, le secrétaire général du CDS, Iseques Rarrot, cuaie de prendre du recul : e Il y a quelques symboles manipu-lès de part et d'autre. Glisser quel-que chase de concret là-dedans, c'est dur... Les institutions font que ce type de dialogue est très diffi-clie » Jacques Chirac est attendu sur le plateau de TF1, où il va dire que « le gouvernement ne fait rien » Le plus bougon de tous est Charles Panque, qui, le 3 avril, avait prévieus par l'injuré échouons. L'un séconts l'ing échlectivement. Anjount hai, il site pai en la parole et grommelle : c On à bien fait de ventr, on leur a montre qu'on était !

JEAN-LOUIS ANDRÉANI SÉ ALAIN ROLLAT

1 M. Barre crittane e le marketing politique . - M. Raymond Berre a ironise, manti 29 mai à la Rénnion, sur l'attitude de la classe politique face au dossier de l'immigration, lui reprochant de faire du « marketing politique ». « Il suffit qu'on tende un micro ou qu'on propose de passer à la têlé pour que chacus aille raconter sa patite his-toire », a déclare l'ancien premier ministre pour qui cette attitude n'est pas sans arrière pensée.

les Verts protestent apprès de M. Rocard. - Dans une lettre adressée an premier ministre, le 28 mai, les Verts reprochent à M. Michel Rocard de ne pas les avoir invités à la deuxième table ronde sur l'immigration organisée à l'hôtel Matignon, « excluant du débat plus de 10 % de l'électorat ». e Pensez-vous pouvoir faire abstrac-tion des vingt-neuf députés Verts du Parlemant de Strasbourg? s.

D. M.: Bruno Mégret (FN) dénonce a le Minick de l'UDF et du RPR ». Le décision de « la droite parlementaire de se rendre à la puriementaire de la renare à la table robble de Madignois sur l'im-migration démontre qu'il y à main-tenant-un consensus du RFR, du PCF, de l'UDF et du PS pour l'ins-tallation définitive des étrangers sur le sol français », a déclaré, mardi 29 mai, le délégné général du Front-national, M. Bruno Mégret, qui a qualifié de « Múnich du RPR et de l'UDF » cette décision. « Le débat est maintenant clair : d'un côté le PN pour l'inversion des flux migra-toires et la France françaixe, de l'autre, la classe politique et son programme commun pour un Hexagone cosmopolité », a déclare M. Mégret.

Deux cent cinquante associa-tions demandent an PS de ne pas-renoucur au droit de voto des étrangers. - Deux cent cinquante associations, dont la Ligue des droits. de l'homme, réinies dans le collectif J'y suis, j'y vote, ont demande au PS de ne pas renoncer à accor-der le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Ce renoncement a ouvrirais la voie à de nouvelles surenchères » de la part de l'opposition, estiment ces associations, qui demandent par ailleurs au gouvernement de « ne pas cèder une nouvelle fois aux exition prévue entre l'Etat et respect délégation du collectif rencontrers délégation du collectif rencontrers délégation du collectif rencontrers de l'American de l'America

The state of the s

## Le débat interne dans l'opposition

## Fallait-il y aller?

« Cette table ronde est pourrie d'avance, car tous les représentants de l'opposition qui s'y rendent n'y vont que pour une raison : surveiller les autres responsables de l'opposition... » C'est le constat désabusé et cynique que faiseit un des responsables de l'opposition, queiques minutes avant qu'il ne parte pour l'hôtel Mati-

« Nous étions coincés », ajoutait un des participants à la réunion du comité de coordination de l'opposition (CCO), qui, le matin même, avait pris la décision de répondre positivement à l'invitation du premier ministre. « L'UDF a accepté d'y aller, expliquait-il, parce que le COS et les radicaux avaient annonce qu'ils iraient de toute façon, et le RPR a suivi parce que l'UDF avait dit oui. » Bref, la volonté d'union l'a emporté sur le désir d'oppoition, du moins dans un premier

Compte tenu de ce climat et de au sein de l'opposition, checun a pris ses précautions pour que l'une des composantes ne tire pas la couverture à elle. C'est ainsi que les giscardiens ont bezucoup insisté pour que, à la sortie de Matignon, sur le per-ron, on ne vole que M. Alain Juppé pour le RPR et M. François Bayrou pour l'UDF. Pas question que M. Jacques Chirac tente de débat de censure « anti-amnistie ». « Pas de problème ! », avait répondu le maire de Paris. oubliant de préciser qu'il passait sur TF1 le soir même...

L'ambience n'était guère plus amène au sein de la délégation RPR. Le président du groupe RPR de l'Assemblée, M. Bernard Pons, n'a pas caché sa colère en arrivant le matin au Palais-Bourbon pour la réunion du CCO. « Aller à Matignon, c'est une connerie I », affirmait-il. Toute-

fois ce qui a le plus frappé les participants, c'est la tension qui régneit entre MM. Jacques Chirac et Charles Pasqua. « La rupture est, à l'évidence, consommée entre les deux hommes, qui n'ont cessé de s'envoyer des piques », rapportait un témoin. Pour preuve cette réplique du président du RPR, alors que le président du groupe sénatorial RPR évoquait « les divisions » de l'UDF : « Charles, ne leur reproche pas ce que tu fais chez

### M. de Villiers: « ane errear fondamentale »

Les discussions, qui sont allées bon train au sein des diverses instances de l'opposition, ont décapé les analyses et les comportements. D'un côté, il y avait ceux qui, comme devait l'expliquer M. Bernard Stasi, estimaient qu'il fallait jouer le long terme et courir le risque, à court terme, de « donner tactiquement un avantage à Le Pen » en allant Matignon. « Au bout du compte, expliqualt-il, le perdent sera Le Pen, si la politique mise en place est efficace. »

Le président de l'UDC, M. Pierre Méhaignerie, rappelait aussi – avant de demander au gouvernement « des actes ! » à quel point il était important de prendre toute le dimension de la question : « Le problème de l'immigration, nous l'avons pour trente ans. >

De l'autre côté, un certain nombre d'élus, majoritaires au sein du groupe UDF, jugeaient malhabita d'offrir « un succès » à un premier ministre en difficulté. Lors de la réunion du groupe UDF, mardi après-midi, plusieurs députés (MM. Philippe Mestre. Daniel Colin, Gilbert Gantier et Alain Griotteray) ont fait entendre leur volx pour protester contre la décision du CCO d'aller à Matignon, même si chacun avait bien compris que les communiqués de dés acord étaient dactylographiés avant le départ pour Matignon. Onze députés UDF ont souligné d'ailleurs, dans un communiqué (1), qu'e il n'était pas nécessaire de se rendre à ladite table ronde pour constater les divergences fondamentales sur l'immigration existent entre le gouvernement et l'opposition ».

Très remonté, M. Philippe de Villiers (UDF, Vendée) expliquait, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, que la participation de l'opposition à la table ronde de Matignon est « une erreur fondamentale » et que, « ce soir, il y aura deux vainqueurs, Rocard et Le Pen. Le Pen parce qu'il aura fait apparaître la bande des quatre autour d'une table ronde, et Rocard parce qu'il aura réussi l'opération de cogestion médiatique du malaise moral, du climet délétère et du problème apparemment insoluble pour les socialistes de l'immigration ».

M. de Villiers regrettait que l'opposition se fût livrée dans cette affaire à « un exercice de démocratie à rebours ». « Le comité de coordination de l'opposition a pris sa décision mardi matin, observait-il, et les groupes ont été consuités mardi après-midi. Quand on est à l'état liquide, on a toujours avantage à apparatura comme solide. >

« On offre un boulevard à La Pen », expliqueit à deux pas M. André Rossi (UDF, Alsne) qui rappelsit les leçons d'opposition sans concession que lui donnait, au début des années 60, « un certain François Mitterrand ».

PIERRE SERVENT

(1) Rendu public par M. Rudy Salles, député des Alpes-Maritimes, ce texte est co-signé par Me Yana Piat, MM. Gilles de Robien, Roland Blum, Jean-Pierre de Peretti, Gilbert Gantier, Jacques Farran, Charles Ehrmann, Philippe de Villiers, François-Michel Gon-not et Alain Griotteray.

En validant la loi sur le logement des plus défavorisés

## Le Conseil constitutionnel rappelle que le Parlement peut limiter la liberté des collectivités locales

saisi le Conseil constitutionnel de la loi défendue par M. Louis Bes-son et qui veut faciliter le logement des plus défavorisés. Ils lui reprochaient essentiellement de porter atteinte à la liberté d'administration des collectivités territoriales, principe garanti par la Constitution, Les « gardiens » de celle-ci ne les ont pas suivis; ils out, mardi 29 mai, décide que ce texte est conforme à la loi fondamentale.

Le Conseil fait remarquer que la Constitution, en son article 72, précise que cette liberté existe a dans les conditions prevues par la

Il en déduit qu'il revient au Par-lement « de définir les compétences respectives de l'Etat et des collectivités territoriales », prérogative d'autant plus applicable, en l'es-pèce, que « le logement des per-

sonnes défavorisées répond à une exigence d'intèrêt national »:

Les sénateurs RPR ayant observé que la loi contestée va contraindre les départements à inscrire à leur budget « une dépense nouvelle sans pouvoir en maîtriser le montant », le Conseil répond que « le législateur peut définir des catégories de dépenses qui revêtent. pour une collectivité territoriale, un pour une collectivité territoriale, un caractère obligatoire », à condition que ces obligations soient « défi-nies avec précision quant à leur objet et à seur portée », et sachant qu'elles « ne sauratent méconnaître la compètence propre des collectivi-tés territoriales, ni entraver leur libre administration 3.

Or, il estime que la procedure de convention prevue entre l'Etat et les départements permet le respect de cette condition

# POLITIQUE

## Matignon sur l'immigration

## L'intolérable seuil

M. Jacques Chirac s'est fait un malin plaisir de souligner, mardi soir, à propos de l'immigration, que « le seuil de tolérance a été franchi, comme M. Mitterrand. lui-même l'avait dit ». C'est une pierre dans le camp socialiste, destinée à raviver une plais qui avait été péniblement soignés à le fin de l'année dernière.

French & Warm

of Military B

A STATE OF THE STA

total first time

total billion of

who have as late and

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

tour out Parket of

w which being a series

Ber int table de trees

· Branch ser

- PARTER Sai 16 1 1.27 2.1

Design the Park with the 医维生物 機 鐵 mention of the

2 200 March 12 8 20

ALC: TEM

August 19 Striff N

ARREST STATE OF THE PARTY

The Real Property lies

Le 10 décembre 1989, au cours d'une interview télévisée, le président de la République déclarait en effet : « Le seuil de tolérance a été atteint des les années 70 où il y avait déjà quatre millions cent mille à quatre millions deux cent mille cartes de séjour (...) Autant que possible, il ne faut pas dépasser ce chif-

C'était la première fois qu'un dirigeant socialiste français sembleit reprendre à son compte une notion tabou que la droite elle-même avait longtemps hésité à employer. Ayant suscité une certaine consternation à gauche, M. Mitterrand rectifialt le ur, un mois plus tard, an reconnaissant avoir donné « une réponse trop alliptique » à une question qui portait sur le seuil de tolérance. Cette notion, ajoutait-il, e est trop vague pour ne

pas être suspecte . . . Mais le mal était fait. Et le droite comme les communistes n'allaient pas se priver d'exploiter cette imprudence verbale. Dans un pays où l'on adore se heurter aux mots, c'était une

Henri

un débat tronqué, sur une notion tordue, en prenant soin de tout

M. Mitterrand ne faisait qu'exprimer une idée banale, adoptée depuis une quinzaine d'années par la quasi-totalité des partis politiques : à savoir que la ance, compre tenu de sa situation économique, n'est pas en mesure d'accueillir actuellement de nouveaux átrangers. Catte fermature des frontières est jugée indispensable, d'autre part, pour intégrer les immigrés déjà installés sur le territoire

### Une notion trop simple

Le « seuil de tolérance » est autre chose. Ce terme avait fait son apparition an France dans les années 70, inspiré du tipping point (seuil critique) utilisé aux Etats-Unis, après la première guerre mondiale, au sujet des Noirs. Il ne concerne pas un pays dans son ensemble, mais des situations locales. C'est une notion séduisante, en raison même de sa simplicité. Trop simple, justement....

La plupart des sociologues ont fait valoir l'impossibilité de quantifier un seuil à partir duquel une population étrangère serait insupportable à une population autochtone. Les pourcentages avancés ici ou là (du genre « à

Henri

AMOUROUX

de l'Institut

'L'histoire complète de la journée

d'acteurs, aussi complexe que

du 18 juin 40 est, avec ses millions

passionnante puisque, de ce jour, date

le conflit qui partage encore tant

du bien et du mal, mais, à travers deux hommes, de Gaulle et Pétain,

FAYARD

partir de dix pour cent de Maghrébins, un immeuble est invivable ») sont en effet parfai-

Il existe des quartiers comme le seizième arrondissement de Paris - où une forte présence étrangère n'a jamais posé de problème, alors que dans d'autres il suffit de qualques familles turques ou noires pour semer la panique. Le nombre des étrangers n'est qu'un facteur parmi d'autres (niveau économique, différences culturelles, etc.), et il n'est pas toujours le plus important.

Pseudo-scientifique et parfaitement désagréable, la notion de seuil de tolérance n'évoque pas moins une réalité que tout le monde reconneît désormais, à gauche comme à droite : le danger de certaines concentrations géographiques excessives . Il est clair qu'une école comptant 60 % ou 70 % d'enfants étrangers - sans compter les enfants d'immigrés de nationalité française – ne sert ni les immigrés ni les Français . Aujourd'hui, tous les partis dénoncent les « ghettos », y voyant une source de tensions at un formidable obstacle à l'intégration.

La sagessa voudrait qu'on bannisse le terme trompeur et insultant de seuil de tolérance ... pour s'attaquer de manière résolue à des situations qui lui donnent une apparence de crédit.

ROBERT SOLÈ

### M. Rocard reproche à M. Chirac « son goût de la caricature et de l'excès »

M. Michel Rocard a réagi énergi-quement, mercredi 30 mai sur RTL aux propos tenus la veille par M. Chirac sur TF1. Commentant les résultats de la table ronde de Matignon, le maire de Paris avait dénoncé le comportement des socialistes et de M. Rocard. « Les socialistes, avait-it dit, sont restes des socialistes purs et durs, qui ont dit non à tout, y compris sur le droit de vote des étrangers, qui n'est absolument pas abandonne. Fai dit aosonument pas avanaonne. I a est au premier ministre qu'il m est blait que le temps des louvoiements était terminé et qu'il lui fallait maintenant gouverner en ce domaine. Je lui ai dit qu'aucune de ses propositions n'apportait quoi blème de l'immigration, ni au pro-blème, d'ailleurs, de l'intégration, ni au problème de nationalité, et lait que pour une fois, il se décide à gouverner. »

Considérant, pour sa part, que la table ronde avait été « plus qu'un demi-succès », le premier ministre a relevé que « le goût de la carica-ture, de l'excès et de l'agitation des chiffons rouges était dans la bouche de M. Chirac » et que « le goût du sérieux, de la rigueur. le refus d'agiter les chiffons rouges était du côte de la gauche ». En revanche, M. Rocard, à propos de la proposi-tion de M. Valery Giscard d'Estaing de publier régulièrement le statistiques de l'immigration, a regretté « de ne pas avoir en lui-même cette idée ».

et mise à jou



## « Gouvernez!»

### Suite de la première page

Amateur des sondages utiles au Amateur des sondages utiles au pilotage du discours politique, M. Chirac a bien choisi son moment, puisque la popularité du gouvernement Rocard est en baisse sensible et qu'une large majorité des Français deseasement et par action sur l'immidésapprouve son action sur l'immi-gration. Dans ces conditions, le prési-dent du RPR, qui ne voulait pas se rendre à la table ronde de Matignon et a fini par y aller en trainant les ds parce que « les Français n'au raient pas compris » qu'il refuse le dialogue, n'avait effectivement aucun intérêt à paraître cautionner une poli-tique impopulaire et à nourrir ainsi, uque impopulaire et a nourri ainsi, encore un peu plus, le Front national. Mais îl n'est pas acquis pour autant que les Français admettent les jeux d'arrière-bourique qui, à droite, ont gendu incompréhensibles les débats rendu incompréhensibles les débats préparatoires à la table ronde. M. le Pen, que M. Chirac est décidé à combattre sans merci, en fait ses choux

Sur le constat et les grands principes d'action, il n'y avait pas de dés-accord entre le premier ministre et les principaux dirigeants de l'opposition : refus de l'immigration nouvelle, inté-gration des immigrés en situation régulière, aide aux pays pauvres afin qu'ils puissent retenir chez eux les candidats à l'émigration. C'était vite dit, mais c'était déjà beaucoup. C'était trop, sans doute, pour que l'opposition accepte d'aller plus avant dans le détail de convergences que M. Rocard évalue à une quinzaine de

mesures précises. Le premier ministre ne se faisait Le premuer ministre ne se tarsait plus d'illusions. Mais l'échec de mardi lui porte un rude coup, même si, pas-sager, il est vite oublié. Encourage sager, u est vite ounte. Eatourage sans doute par quelques succès dans la recherche du dialogue et du consensus, M. Rocard avait cra devoir pousser loin sa methode. On fait souvent référence à sa perforance de juillet 1988 sur la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il avait réussi à réu-nir les ennemis d'hier, Jean-Marie nir es caneins à met, rear-warie Tjibaou et M. Jacques Lafleur, jus-qu'à les pousser à l'accord sur l'orga-nisation de l'avenir du territoire. Mais il faut se souvenir qu'il n'y avait pas du tout consensus dans les partis poli-tiques de métropole. Les activités

réconciliatrices de M. Rocard se heurtaient à une forte opposition du RPR, et M. Rocard, au bout du compte, avait montré qu'il savait « gouverper » en obtenant qu'un référendum sanctionne un accord contesté.

Anjourd'hui, il existe sur l'immigration un accord sur les grandes lignes et de nombreux désaccords - réels ou manipulés - sur les modalités d'ac-tion. M. Rocard n'a plus, effective ment, qu'à gouverner, c'est-à-dire à mettre en œuvre ses idées. Sans plus se préoccuper de ses adversaires, car se preoccuper de ses adversaires, car il est déjà bien assez occupé avec ceux de ses amis socialistes qui sont hos-tiles à cette recherche systématique

### Manyais élève

Les dirigeants de l'opposition auraient tort de se priver lorsque le premier ministre montre ses faisses. Il est proprement ahurissant que M. Rocard sit été contraint, pen-dant la réunion de la table ronde, de s'expliquer - pour les démentir - sur les dissensions entre Matignon et l'Elysée à propos du dossier de l'immigration et singulièrement, du droit de vote. L'intervention, mardi, du président de la République sur le terrain social le place de nouveau dans la situation facheuse du mauvais élève sommé d'améliorer sa conduite et de s'expliquer publiquement.

M. Mitterrand semble laisser M. Rocard se débrouiller avec l'immigration et les désagréments politiques

qui en découlent pour lui. Il récupère en revanche, la belle image d'un président socialiste sur le terrain so qui lui convient si bien dans le discours, mais un peu moins à l'examen des inégalités creusées pendant se deux septennats. La Bourse ne s'est jamais si bien portée que depuis le ministère de M. Bérégovoy sur les sinances de la France, et voilà que M. Mitterrand s'en prend à ceux qui gagnent de l'argent en dormant sur leurs plus-values mobilières. Le discours ne les empêchera pas de domin et de prospérer pour leur profit et celui de l'économie française, tant que les actes ne suivront pas.

Le chef de l'Etat, qui annonce hui-même l'effort gouvernemental en faveur des constructions d'universités, qui monte au feu dans la lutte contre les incendies de forêts, qui sermonte le président du CNPF et le premier nistre sur les bas salaires, est parti à la reconquête d'une opinion publi-que qui lui échappe. Une majorité de Français (sondage IPSOS-le Point du 28 mai) attribue sa baisse de popularité aux insuffisances du goaverne-ment dans la politique salariale. Qu'il s'en inquiète, sur la forme et le fond, est logique. « Aiguillon » du gouvernement, comme on dit à l'Elysée, ou contestataire de gauche, le chef de l'Etat ne fait pas de cadeau à son premier ministre. Lorsque, le 17 mai, devant la convention nationale du Parti socialiste consacrée aux inégalités, M. Rocard parlera de sa politique sociale, il aura l'air au mieux d'optempérer, au pire d'admettre ses

JEAN-YVES LHOMEAU



On a longtemps cru que les continents s'éloignaient. Aujourd'hui nous vous prouvons le contraire.

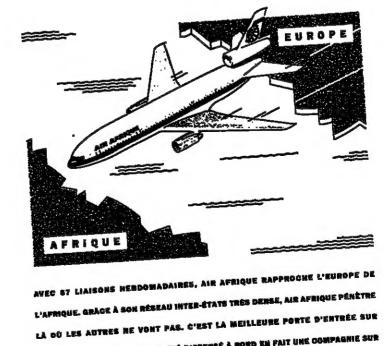

L'AFRIQUE. LE SERVICE DE QUALITÉ DISPERSÉ À BORD EN PAIT UNE CO LAQUELLE CHACUM PREND PLAISIR À VOYAGES. VOUS VOYEZ, MÈME SI NOUS dispense pas d'en faire chaque jour un peu plus.

AIR AFRIQUE

NOUS EN FAISONS CHAQUE JOUR UN PEU PLUS

## M. de Rocca-Serra (RPR) envisage d'en appeler à M. Mitterrand

M. Jean-Paul de Rocca-Serra. président (RPR) de l'Assemblée de Corse, s'est déclaré, mardi 29 mai, « décu et inquiet » devant les propositions de M. Pierre Joxe. Il envisage d'en appeler au chef de l'Etat « si le gouvernement persistait dans ses choix ».

AJACCIO

de notre envoyée spéciale

Sur la plage de Palombaggia, près de Porto-Vecchio, trois élus corses commentent, trois jours après leur publication, les dernières propositions de M. Joxe pour leur île. La scène se passe entre une poubelle renversée sur le sable, un pin mourant sous les assauts des touristes et une buvette qui prospère sans avoir jamais eu besoin d'un permis de construire. Désastre dont l'Etat. la région et le département se renvoient la responsabilité, au terme de ce que M. Joxe appelle une répartition trop souvent « incertaine » des

Trois élus et non des moindres: M. de Rocca Serra, député (RPR). président de l'Assemblée régionale; M. Nicolas Alfonsi, conseiller régio-

vice-président (RPR) de l'Assemblée La discussion se déroule en présence de M. Guy Lengagne, député socialiste du Pas-de-Calais et ami de M. Joxe, qui préfère s'en tenir à sa fonction de président du Conservatoire du littoral, établissement public national sur lequel nouveau statut ou pas - tout le monde compte, désormais, pour sauver les pins de Palombaggia.

M. Joxe a proposé un renforce-ment de l'exécutif régional, autrement dit la création d'un « gouvernement corse ». Et, même de taille insulaire, un portefcuille ministériel a de quoi susciter des vocations. « De quoi seras-tu ministre, toi ? » Les trois élus procèdent à la réparti-

Le docteur de Rocca Serra serait ministre de la santé; M. Alfonsi, président du conseil de rivage et défenseur de la nature de la première heure, serait ministre de l'environnement ; M. Polverini, énarque et juriste, deviendrait « l'Arpaillange de la Corse », idée qui ne ravit que modérément l'intéressé, pour qui le tourisme ou -pourquoi pas ? - l'industrie sont des secteurs plus stratégiques. « Mais comment voulez-vous que nous rendions la justice nous-mêmes et que

nous fassions respecter l'état de droit ? », soupire le « ministre de la santé », accablé. Plaisanteries, bien sûr. Car les trois élus sont parfaitement hostiles aux propositions de M. Joxe, annoncées vendredi der-nier. « Nous ne demandons ni des hochets, ni des titres », proteste M. de Rocca Serra.

Le président de l'Assemblée régionale a pris le temps de la réflexion ; c'est, ce lundi, sa première réaction : « Non aux propositions d'ordre poli-tique, non à toute modification instirutionnelle qui tendrait à compro-mettre l'unité de la République; oui aux propositions d'ordre économique et culturel.»

M. de Rocca Serra demande non la création d'un gouvernement -u un pas franchi vers l'autonomie, façon territoire d'outre-mer, c'est le péché originel de ces propositions », - mais des « moyens accrus » dans le domaine des transports, de l'encouragement aux investissements, de la langue et de la culture corses, sujets évoqués par

Une position qui peut apparaître contradictoire. « Cela revient à dire : je veux plus de pouvoir, mais vous le gardez et vous me donnez de l'argent », comme résume un familier

## Accord entre les députés socialistes et le gouvernement sur la prise en compte du revenu dans la taxe d'habitation

A l'Assemblée nationale

La partie de bras de fer entre M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, et le groupe socialiste, à propos de la réforme de la taxe d'habitation, devrait trouver son épilogue, mercredi 30 mai, à l'Assemblée nationale. Après plusieurs mois de négociations, le groupe et le ministre sont parvenus à un accord sur la modification du calcul de la part départementale de la taxe d'habitation, qui sera désormais assise sur le revenu.

« On est déjà en période de vaches maigres pour les réformes. alors celle-ci, on n'allait pas la lacher », commentait, satisfait, un député socialiste. Le groupe venait d'adopter, à l'unanimité moins cinq voix, la réforme de la taxe d'habitation qui serait présentée mercredi par amendement. Vieille revendication du PS au nom d'une plus grande justice fiscale, cette dée ne séduisait plus du tout le ministre de l'économie, des finances et du budget, inquiet de l'esset négatif que pourrait produire dans l'opinion toute mesure alourdissant la fiscalité locale.

En dépit des efforts du Quai de Bercy pour faire échouer cette réforme, les députés socialistes ont tenu bon. Ce n'est que mardi matin 29 mai, lors d'une ultime rencontre entre Matignon et certains représentants du groupe socialiste, qu'un accord a été

nationale, le texte se heurte à

l'hostilité des communistes, qui

ont déposé plus de 2 400 amen-

dements pour raientir la lecture

L'examen du projet de loi relatif au statut de Renault a démarré en

douceur, mardi 29 mai, au Sénat,

dans une atmosphère peu passion-née. M. Roger Chinaud, rapporteur général du budget et rapporteur de

la commission des finances saisie

sur le fond, a donné le ton de la

discussion générale. « Je ne veux pas

aborder ici aujourd'hui la privatisa-

tion de Renault. Ce n'est pas le pro-

blème du jour, ce ne serait pas oppor-tun », a-t-il commencé. « Le

Parlement n'a pas à être la chambre

d'enregistrement des accords indus-

triels passés avec les entréprises, fus-sent-elles publiques », a-t-il dit. « Ce projet de loi comporte un pas impor-tant, mais il est partiel », a jugé en outre M. Chinaud, qui a alors pro-posé de sub-stantielles modifica-

tions au dispositif adopté par l'As-

semblée nationale.

du projet.

conclu : la part départementale de marié ; un abattement pour charge la taxe d'habitation sera désormais de famille, équivalent à 15 % du assise sur le revenu, et non plus sur

Première conséquence de cette mesure, un million de contribuables, qui ne l'étaient pas, seront désormais assujettis à cette taxe. Il s'agit essentiellement des concubins (sept cent mille environ) qui, jusqu'alors, ne payaient qu'une seule taxe et qui acquitteront chacun sa part en fonction de son revenu, ainsi que de ceux qui percoivent un salaire tout en vivant care le même foit que leurs parents. sous le même toit que leurs parents ou leurs enfants.

### **Favoriser** les bas salaires

En revanche, du fait des différents abattements institués par la réforme, près d'un million d'au-ciens contribuables devraient être exonérés. La réforme aurait donc des effets neutres sur le nombre de contribuables, mais elle toucherait très différemment les assujettis en fonction de leur niveau de salaires.

Les personnes âgées de plus de soixante ans, les veufs ou veuves, quel que soit leur âge, les adultes handicapés et les bénéficiaires du Fonds national de solidanté, s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, resteront exonérés. Cette mesure touche environ trois mil-lions de personnes. Plusieurs abattements sont, en outre, prévus : un abattement à la base de 15 000 francs pour une personne seule et de 30 000 francs pour un couple

de famille, équivalent à 15 % du revenu national moyen (soit 5 340

Ces différentes mesures portaient le nombre de nouveaux contribuables à 2,2 millions de personnes. Un chiffre jugé encore trop élevé en termes de « coût politique ». Le gouvernement et le groupe se sont done mis d'accord sur une nouvelle exonération, en décidant que le seuil en-deca duquel la taxe ne serait pas recou-yrée serait porté de 80 francs à 150 francs. Cette exonération nouvelle permet de faire sortir du système environ un million de personnes.

Globalement, les personnes dont les revenus annuels sont inférieurs à 150 000 francs, paierout moins et celles dont les revenus annuels s'élèvent à pius de 150 000 francs payeront plus. Cette reforme devrait favoriser davantage les bas selaires au détriment des classes

Ces estimations ne sont qu'approximatives puisque les conseils généraux ont encore la liberté d'accroître les abattements. Il n'est pas non plus exclu que, su cours de la discussion budgétaire de l'autonne prochain, les taux d'abattement pour charge de famille ou le seuil de reconvrement de la taxe fassent l'objet de nouvelles négociations entre le groupe socialiste et le gou-

PASCALE ROBERT-DIARD

## M. Rossi propose des états généraux de l'opposition insulaire

La lettre du 23 mai dans laquelle M. Pierre Joxe propose aux élus corses les orientations d'un projet de loi qui accorderait plus d'autonomie et de responsabilités à leur région continue de susciter sur place de multiples réactions.

Du côté des nationalistes, l'Accolta Naziunali Corsa (ANC), qui regroupe des militants issus une scission de A Cuncolta Naziunalista, a indiqué, lundi 28 mai, que l'ANC analyse « de facon positive » la lettre de M. Pierre Joxe, a si ce statut est conçu de manière évolutive ». Toutefois, « un certain nombre de problèmes restent posés : on ne parle pas de déstabiliser le clanisme, ni des transferts financiers qui doivent accompagner les compétences nouvelles, on ne dit pas qui va voter ».

De leur côté, I Verdi Corsi (les Verts corses) ont jugé lundi que la lettre de M. Joxe « recèle des idées intéressantes, des généralités, du flou et de nombreux manaues ». Les Verts sont satisfaits que l'on des institutions locales » mais relèvent « des manques nombreux : absence de mention de la reconnaissance juridique du peuple corse, silence sur le sort des conseils généraux, nids douillets du clan (...) ».

Dans l'opposition, M. José Rossi, député UDF-PR et président du conseil général de Corsedu-Sud, qui avait déjà jugé « posi-tive » la démarche du ministre de l'intérieur, a demandé lundi, dans un courrier adressé aux principaux élus de la droite insulaire (les RPR MM. Jean-Paul de Rocca Serra, président de l'Assemblée de Corse. Pierre Pasquini, député de Haute-Corse, François Musso, parlemen-taire européen, et Charles Ornano, bonapartiste, sénateur de Corsedu-Sud, maire d'Ajacciol, la tenue « d'états généraux de l'opposition nationale » de Corse pour discuter du projet de M. Joxe, M. Rossi déclare: « Sommes-nous d'accord pour admettre un ensemble cohérent de mesures particulières à tra-

vers le création d'une nouvelle collectivité territoriale? Si l'on admet cette neemière démarche, sammesnous en mesure d'arrêter des propositions communes de l'opposition nationale sur le contenu du nouveau siaiut? »

qu'il refusait de « cautionner » le. « projet de réforme institutionnelle » qui « vise par évolutions successives plus ou moins rapides à un statut d'autonomie interne » de la Corse. M. Ornano ajoute : « Le ministre néglige l'opinion de 90 % de la population corse, qui est attachée à la France et entend rester dans la communauté nationale. Il semble que seules la violence et une certaine dialectique aient guidé ses orientations. Je suis donc amené à

regretter une telle dérive de notre democratie qui donne ainsi une prime à la violence. »

De même, les antinationalistes du Rassemblement pour la Corse française (RCF) voient, selon le colonel François Villanova, présiavancer masquée derrière le rideau de fumée et le flou calculé » de la lettre de M. Joxe.

A l'inverse, le Centre national des indépendants (CNI) a estimé lundi que les propositions du ministre de l'intérieur « peuvent permettre d'améliorer la situation née de la loi de 1982, le droit commun des régions ayant depuis longtemps effacé le caractère particulier du statut de l'île ».

## Nouveau conflit chez les socialistes de l'Hérault

de notre correspondant

Après une nuit blanche ponctuée par de multiples invectives et susconsions de séance, la commission exécutive de la fédération sociaiste de l'Hérault a désigné, mardi 29 mai, M. Robert Navarro au poste de premier secrétaire. Cet ancien président de la Fédération des foyers ruraux a bénéficié de quarante-quatre voix : celles des artisans de la motion Mauroy-Mermaz-Jospin et de ceux de la motion Rocard. Les partisans des motions Fabius, Poperen et Chevè-nement ont réuni trente-quatre voix contre cette candidature, cinq personnes ayant refusé de voter.

L'élection de M. Navarro est une nouvelle étape du conflit qui oppose les partisans du maire de Montpellier, M. Georges Frèche, proche de M. Mauroy, et le prési-dent du conseil général, M. Gérard

Saumade, ami de M. Fabius, Elle entérine la prise de contôle du PS. dans l'Hérault, par les partisans de

« On a voté à 5 heures du matin sur l'application des accords du congrès de Rennes, et dans une confusion totale, mais nous n'avons pas désigné de secrétaire fédéral à bulletins secrets. Nous ne pouvons donc pas reconnaître la légitimité de M. Navarro, porté au pouvoir par un putsch », affirme M. Michel Crespy, directeur du cabinet de

Les adversaires du maire de Montpellier vont dénoncer le vote de mardi auprès du bureau exécutif national du PS, mais le risque qui se profile est celui d'une fracture à la « marseillaise », les amis de M. Saumade n'excluant pas d'en venir à des candidatures dissidentes aux élections captonales,

Au Sénat

Les communistes veulent ralentir

le débat sur le statut de Kenault trie automobile française, une Les sénateurs ont commencé. bataille aussi acharnée que symbolimardi 29 mai, l'examen du projet de loi relatif au statut et au capi-M= Hélène Luc (Val-de-Marne) tal de la régie nationale des présidente du groupe, avait d'ail-leurs reçu au Palais du Luxembourg usines Renault, présenté par M. Roger Fauroux, ministre de quelques heures avant le début de la discussion, une délégation de syndi-calistes CGT de Renault pour leur l'industrie. Comme à l'Assemblée

> au projet de M. Fauroux. Renfort

assurer que les sénateurs commu-nistes feraient tout pour s'opposer

Le ministre et le rapporteur, bostiles l'un et l'autre à une obstruction procédurière, ont reçu, au début de la séance, un renfort de poids en la personne du président du Sénat.
M. Alain Poher, « sans se départir du rôle d'impartialité » qui s'attache à sa fonction, a regretté « le dépôt de près de deux mille quatre cents amendements, dont la quasi-totalité amenaements, dont la quasi-totatue ont un caractère répétitif p. « Nous ne pouvons pas accepter l'utilisation abusive de la procédure et de la tradition libérales de notre assemblée à des fins de freinage, voire de blocage. N'est-or pas là donner des arguments à ceux qui trop facilement et trop la justement se complaisent dans l'antipartement se complaisent dans l'antipartementarisme? l'antipartementarisme? », a demandé M. Pober, au grand dam de M. Charles Lederman (PC, Valde-Marne), qui a suspecté le prési-dent du Sénat d'être complice du rabaissement des droits et des pou-voirs du Parlement.

Cette « opposition constructive » de la majorité sénatoriale a tranché avec la position du groupe commu niste, bien décidé, comme à l'As-De fait, le débat n'a pas évité par la suite les arcanes subtils de la pro-cédure parlementaire. Rappels au semblée nationale, à livrer, à l'occasion de l'examen d'un projet jugé foncièrement mauvais pour l'indusreglement et demandes de suspeo

sion de séasce out accompagné la discussion des très classiques exceptions d'irrecevabilité (le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire) et questions préalables (il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion), défendnes sans succès par M. Lederman et M= Jacqueline Fraysse-Cazalis (PC, Hauts-de-

de paids

le journal mensuel de documentation politique

après-demain Fondé par la Ligue

non vendu dans les kioaques

offre un dossier complet sur :

LA SECURITE CIVILE La protection des personnes et des biens

Pierre ARPAILLANGE Georgina DUFOIX Piesre JOXE Henri NALLET Renaud VIE LE SAGE

Envoyer 80 F (timbres & 2.F ou chi-jue) & APRES-DEMAIN, 27, rue Jeen-Dolent, 75014 Paris, en al ossier demendé ou 150 F pour abonnement amuel (80 % d'écono-sie), qui donne droit il l'émoi gratuit de ce num

# PIERRE



INVITÉ DE FRANCE CULTURE - JEUDI 31 MAI - 7h - 8h

Le Grand Réveil\_

J. M.

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE FRANCE CULTURE ...

-

- 57海

A STORE THE AMERICAN THE STORE STORE STORE 47. 77.0 r 19 🗪 No transmission of William of Brandish ... THE PROPERTY. Edit of Charles F THE RESTORES The charge ration Sale book in the Market or to the safety 

The splitter of the splitter o THE OF THE PARTY AND A Lamber Coll agend A gie : er ade Many to reside ・ 名の選集 ・ さいままの 日本教養 The same rein je la g

\* - - - 11 25644 Stant Latter \* A. Sweet . Mary . 4: 400 0.00 -2 31 CONT - C 000 Serie at a 17.0

20 mg : 22**323** 1 Company of the in the contract D. 44 ... 1 2.20 केत प्रकेशांतिक 1377

1200123 20 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-121 1-1 a wash -3 fam fich WELL 4 44

# SOCIÉTÉ/CULTURE

2 Justice : la passion selonil, Seigneur Las avocats et la réformedes professions juridiques 16 Grave évitée à FR 3 - Reprise des négociations à « l'Union de Reims » 17 Tennis : le tournoi de Roland-Gerros 18 La mort du peintre Yves Brayer

# Le tournant européen des grandes écoles de commerce

Refonte des concours d'entrée et développement de la coopération : deux armes pour faire face à la concurrence internationale

M. Philippe Clément, président de marché des petites annonces. Gênées par leur recrutement très sélectif de commerce et d'industrie devait dins les phases préparatoires, les annoncer, mercredi 30 mai, un ensemble de mesures destinées à ren-forcer le réseau consulaire des écoles mouvelle donne, Malgré leur croissupérieures de commerce. Cette sance régulière, elles ne parviennent mutation se traduira en particulier, plus à répondre à la demande. dès 1991, par une refonte des concours d'entrée à ces grandes écoles, dont HEC, l'ESSEC, les écoles de commerce de Paris et de Lyon et la majorité des Sup de c

Cela faisait plus de trois ans qe les grandes manœuvies étaiet déclenchées. Depnis un an, d'âps négociations étaient engagées, un terme d'une partie de poker aisi feutrée que mouvementée, les grandes écoles de commerce eteur parrains des chambres de comierce et d'industrie ont fini par abotir à un accord. Et l'on devrait mintenant assister a une recompettion rapide du paysage du hant enrigne-ment commercial français.

Les raisons de ce branle-is sont claires. Les mutations de l'énomie française ont entraîné au cos de ces dernières années, une dritable explosion de la demande s entreprises en cadres et manages comme en témoignent à la fois l'ejouement des étudiants pour ces forations et le développement spectulaire du

## en main

Cette situation a aiguisé la concurrence et déstabilisé un système jusqu'alors bien calé sur des hiérarchies anciennes. Entre les « quatre grandes » (HEC, ESSEC et les écoles supérieures de commerce de Paris et de Lyon) et le réseau des Sup de Co provinciales, la déférence respecprovinciales, la descédé la place à la tueuse a peu à peu cédé la place à la contestation. En 1987, le système craque une première fois : les écoles de Reims et de Rouen quittent le réseau des ESCAE (écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises) et créent un concours autonome : Ecricome,

Devant l'indéniable succès de cette initiative (Marseille l'a rejoint cette année et Bordeaux devrait s'y associer l'an prochain), les projets de regroupement et de dissidence se multiplient. Le système est menacé d'implosion. Dernier enjeu : l'ouverture européenne. Avec un méca-

nisme de recrutement des élèves totalement atypique, des promotions de dipiones maigrelettes et un cursus théorique de quatre ans qui échappe aux standards internationaux, le haut enseignement commercial français fait bande à part. L'échéance de 1993 l'oblige des à présent à réfléchir à la façon de sortir de son splendide

Il était donc urgent de remettre de Pordre, Et M. Philippe Clément avait inscrit ce dossier parmi les priorités dès son élection, début 1989, à la présidence des chambres de commerce et d'industrie, L'objectif consistait à redéfinir une organisation globale pour l'ensemble des grandes écoles de commerce, Il n'est que partiellement atteint. L'accord innoncé le 30 mai associe, en effet, les quatre grandes et une quinzaine d'écoles de province (Amiens, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre-Caen, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Poitiers, Toulouse et Tours) ainsi que les deux nouvelles écoles de Rennes et Saint-Etienae, qui ouvriront leurs portes à

la rentrée prochaine. Mais, malgre de fortes pressions, les dissidents d'Ecricome ont finalement refusé de rejoindre le bercail. Les décisions adoptées apportent des réponses sur trois points. Tout d'abord, les écoles associées à l'ac-

elles des partenariats tous azimuts : coopération internationale, recherche, mais surtout renforcement de leur corps professoral. Pour attirer à nouveau vers l'enseignement des jeunes diplômés plus tentés par l'entreprise, elles s'apprêtent à recruter chaque année des jeunes chercheurs et à leur assurer, en association avec la FNEGE (Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises), une formation pédagogi-que et scientifique complémentaire.

### Un concours à géométrie variable

En second lieu, les écoles souhaitent élargir et diversifier leur recrutement en dehors des élèves des classes preparatoires. Aujourd'hui marginales, les procédures d'admission directe en deuxième année (pour les titulaires d'un diplôme de niveau licence ou maîtrise) et plus encore en première année (pour les titulaires du diplôme de premier cycle) vont être développées.

Le nombre de places offertes à ces étudiants pourrait progressivement être double. De même est envisagée une ouverture plus large aux étudiants étrangers titulaires d'un diplôme équivalent au Bachelor anglo-saxon.

sont parvenues à un accord sur la refonte de leurs concours d'admission, un dossier extrêmement épi-neux qui a constitué la principale pomme de discorde de ces dernières années. A partir de 1991, les candidats à l'entrée dans ces écoles passeront un concours à géométrie variable. La principale innovation consiste à regrouper les épreuves actuelles, disparates d'une école à l'autre, et à les organiser autour de quatre réseaux souples dont les quatre établissements les plus prestigi seront les chefs de file, Ainsi, HEC conservera ses épreuves spécifiques en mathématiques, en dissertation générale et en histoire et géographie mais ouvrira à toutes les autres écoles son épreuve de résumé et synthèse de texte, L'ESSEC conservera ses épreuves propres en mathématiques et dissertation, mais ouvrira aux autres son épreuve d'histoire et géographie et sa deuxième épreuve de mathématiques. Quant aux écoles de province, elles recruteront leurs candidats sur l'épreuve de mathèmatiques et de dissertation de l'ESC

géographie pour l'épreuve de l'ES-SEC ou celle de l'ESC Paris. Si ce système à la carte est complexe, ses conséquences sont plus

Une finite d'hydrogène détectée lors

du remplissage des réservoirs de la navette spatiale américaine Columbia

a contraint, mercretti 30 mai, la Nasa à annuler sine die le tir, environ sept heures avant la mise à seu des moteurs. Aussitôt, la décision a été

prise de vidanger le réservoir d'hydro-

gene de la navette, une gigantesque

bouteille thermos qui ne contient pas

moins de 1.5 million de litres d'hydro-gène liquide. Cette opération délicate,

qui demande habituellement

dix-buit heures de travail, ne devrait

pas cette fois durer plus de

quelques heures, le réservoir n'ayant

été rempli qu'au tiers de sa capacité

Une enquête est en cours pour

Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la fuite. Le déterminer l'origine de la fuite. Le déterminer l'origine de la fuite. Le

lorsque l'alerte fut donnée.

directeur du lancemer

En raison d'une fuite d'hydrogène

Le lancement de la navette Columbia

a été reporté

Lyon, et pourront opter en histoire et

claires. Il va permettre de réduire de vingt-sept à dix-huit le nombre total d'épreuves de l'ensemble des écoles de commerce et alléger sensiblement le marathon que s'imposent chaque année les candidats. Il va d'autre part faciliter la gestion - et réduire le coût - des concours : il permettra en effet d'établir pour chaque candidat un dossier d'inscription commun à toutes les écoles. Chaque école responsable d'une épreuve en assurera la conception et la correction complète. Enfin, ce système souple permet à chacun de conserver sa personnalité. Chacune des écoles de province va pouvoir définir son propre réglement pédagogique. Au terme de plusieurs mois de négociations, chacun a donc fait les concessions indispensables à un accord. Les quatre grandes ont accepté d'ouvrir aux plus modestes une partie de leur concours, tandis que les écoles de province ont renoncé à leurs rèves d'autonomie pour se placer dans le sillage des établissements les plus

SECTION B

Pour les unes comme pour les autres, c'était à l'évidence la condition indispensable pour affronter une concurrence internationale de plus

GÉRARD COURTOIS

# La guerre des lessives

Malgré un rapport préconisant la suppression des phosphates le gouvernement se montre très prudent

Le rapport sur l'ipact des les-Le rapport sur l'ipact des les-sives avec ou san phosphates, demandé en juiet 1989 à M. Roland Carbier, professeur de botanique et deologie végé-tale à l'université : Strasbourg, a été rendu publice 29 mai par M. Brice Laloie, secrétaire d'Eta à l'envirorement. Le rap-port conclut à la cessité de sup-primer les phobates, facteur primer les phohates, facteur numéro un de loroliferation des algues et du phyplancton.

Le professen arbiener est un expert en « enophisation » : il pu quinze ans à ses étudiants. L'erophisation, qu'il préfère appel « hypertrophisation », c'est cabénomène de surcharge de l'eaen éléments nutritifs (azote, posphore) qui peut déboucher su asphyxie d'un lac déboucher su'asphysie d'un lac ou une « mae verte » sur le lit-toral, common l'observe en Bre-tagne on sula côte adriatique. Or, de tous déments qui sur-alimentent l'milieux aquatiques, « le facteuré est et reste le phos-phore », onligne d'emblée M. Carbies.

Le phosate des lessives entre pour envin la moitié du phosphore prenant de la pollution domestiq - l'autre moitié étant fournie ir les chasses d'eau. Comme, fantre part, les deux tiers desaux usées, en France, sont rejes à la mer ou dans les rivières ns traitement, et que le rivieres in transment, et que le tiers resnt passe par des stations d'épurant pour la plupart sans équipeent de déphosphatation, on doitdmettre que la suppres-sion d'phosphates dans les lessives julagerait la surcharge constate dans les cours d'eau, mêmeour un faible pourcentage. Car, ar le reste, on observe une dimition de la pollution industriell(qui réduit forcement les appes de phosphore) et l'on a décrert que les engrais phosphas pour des raisons pedologiquett géochimiques, n'aboutis-sais que très rarement dans les naps d'eau sonterraines.

### Des substituts enodins

cet égard, l'expérience de la emmission internationale pour protection des eaux du Leman IPEL) est intéressante . Depuis intre les phosphates (interdits ans les lessives en 1986), le taux e phosphore dans l'eau du lac a maissé de 35 %. Mais c'est seulenent en 1989 que l'on a constaté, pour la première fois, une réduction de la production d'algues, c'est-à-dire un recul de l'eutrophisation is redoutée par les autorités helustiques

Supprimer les phosphates, donc ! Mais que penser des substi-



tuts introduits dans les lessives pour accomplir leur action anticalcaire? Le professeur Carbiener innocente d'abord les zéolithes, cette espèce d'argile qui n'est qu'un élément minéral comme le phosphore. Il constate que les acides nitrilotriacetiques (NTA)

rigènes. S'ils ont été supprimés en RFA, ils sont toujours utilisés en Suisse. Mais le NTA n'est pas un composent indispensable des lessives sans phosphates. Les citrates, utilisés surtout dans les lessives liquides, sont « totalement

inoffensifs et excellemment blodègradables ». Le professeur Carbiener reconnaît que les polycarboxylates, utilisés à faible dose pour améliorer les performances de lavage, ont une manyaise biodégradabilité et une toxicité « faible à très faible ».

Mais il conteste leur capacité à remobiliser les métaux lourds, comme ils en ont été un temps accusés. Les phosphonates, en revanche, utilisés à très faible dose contre le « grisonnement » du linge, présentent des risques que l'on connaît encore mal et que le suggère d'abandonner. En tout état de cause, conclut le professeur Carbiener, « aucun des substituts lessiviels du phosphore ne pose de problème d'écoloxi-

Un problème demeure, toutefois, avec les lessives liquides : elles contiennent trois fois plus de produits tensio-actifs (éléments chimiques qui suppriment le phénomène de capillarité et permettent donc au détergent de pénétrer dans les fibres du linge) que les lessives en poudre - avec ou sans phosphates. A éviter donc, au même titre que les lessives phos-

## engin capable de distinguer au sol

□ Le satellite militaire Hélios sera lance en 1993 par Ariane - La Délégation générale à l'armement vient de passer contrat à la société Arianespace pour le lancement, à la sin de 1993, du satellite d'observation militaire Hélios. Ce programme de 7 milliards de francs, réalisé sous la maîtrise d'œuvre de

la société Matra-Espace, devrait permettre à la France, mais aussi à l'Italic, qui participe à son financement à hauteur de 14 %, et à l'Espagne (7 %), de disposer d'un

cialiste, en vingt-quatre heures. Mais si c'est le système de propulsion de l'engin qui est en cause, il est probable qu'il faille quelques jours, peut-être une dizaine de jours, pour trouver la fuite dans cet enchevêtrement de tuyauteries et la colmater. Il n'y a pas, comme pour d'autres missions, d'urgence à lancer l'observa-

sol », c'est-à-dire des pompes et cana-

lisations qui acheminent le dangereux

liquide à la navette. Si les équipements

au soi sont en cause, leur réparation pourrait être effectuée, selon un spé-

toire astronomique Astro-1 embarqué dans la soute de la navette. Certes, sa mission, complémentaire de celle confiée au téléscope spatial Hubble, est importante, mais elle peut subir un nieger retard, ce que les astronomes comprendront bien connu de changements depuis sa miso estimait, mercredi, qu'elle « provenalt soit du système de propulsion principal en chantier au début des années 80. de l'engin, soit des équipements au

des détails d'environ 5 mètres. A titre de comparaison, les satellites français d'observation civile Spot, dont Hélios est en partie issu, ont une résolution maximale de

Avec la signature cette année de ce dixième contrat, la société Ariancs pace, dont le lanceur est cloué au sol depuis le mois de février, dispose d'un carnet de commandes d'environ 16,6 milliards de francs représentant le lancement à venir de trente-neuf satellites.

# Des mesures douces

par Roger Cans

E rapport Carbiener est le fruit d'un accouchement long et difficile. Jaloux de son indépendance, l'universitaire a dû se garder des pressions et même des magosuvres d'intimidation » dont il a été l'objet, selon son propre aveu. Transmis sous forme manuscrite dès le mols de février au cabinet de M. Brice Lalonde, le rapport a été remanié à plusieurs reprises, y compris dans la version finale qui comporte des ajouts d'une autre typographie destinés à comiger certaines conclu-

Le rapport Carbiener a d'autre part fait l'objet d'une expertise de dernière minute, à la demande de M. Lalonde, soucieux de faire examiner par ses pairs le travail du professeur alsacien. Cet examen a donné lieu à un avis, signé per quatre experts : MM. Cabridenc (Institut national de recherche chimique appliquée), Martin (université de Rennes),

Aubert (Centre d'études et de recherche de biologie et d'océano-graphie médicales de Nice) et Crouzet (Béture Sétame). Alléguant des travaux récents et notamment plusieurs colloques internationaux sur l'autrophisation, cas experts repro-chent au professeur Carbiener « une conception uniciste de l'influence du phosphore » et constatent que « la complexité du phénomène d'eutrophisation n'a pas été complètement appréhendée par la communauté ientifique mondisie ».

Fort de ces avis, M. Brice Lalonde affirme donc que « les phosphates doivent être remplacés », mais il se « méfie de certains substituts » et met en garde contre des produits qui remplaceraient « l'indigestion par l'intoxication s. D'où un train de mesures douces qui ne revolutionneront pas l'industrie des lessives ; un taux de phosphate ramené au 1º janvier 1991 à 25 % - alors que la

moyenne des lessives ne dépassent pas 28 % aujourd hui - puis à 20 % au 1- juillet 1991. Un « comité de pilotage », présidé

par M. Jacques Poly, ancien président de l'INRA, va définir et suivre un programme de recherche, doté d'un budget de 45 millions de francs pour trois ans, financé à parts égales par les organismes de recherche, les industriels et les ministères concernés. « Si les recherches concluent à l'interdiction des phosphates dans les lessives, nous nous inclinerons, a lancé le directeur général de Rhône-Pouleac, M. Jean-Marc Bruel. Mais nous n'allons pas reconvertir deux usines et neuf cents employés sur la foi d'un rapport qui, selon nous, n'est ni objectif ni indépendent. Malgré les mesures d'apaisement prises par le ministre, la « guerre des lessives » s'enterre dans ses tran-

# Théâtre des Champs-Elysées

## Ruggero RAIMONDI

Présenté par Jacques Chancel Avec l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Michel Tabachnik.

exceptionnelle au profit du Village-École de Laversine.

offre

une soirée

le Mardi 5 JUIN 1990 à 20 h 30

location à l'A.M.E. 47-83-63-29 et aux 3 fuac



the property istes veulent rakei Se Serve 1 MAURICA

saire les deputes socialis

mement sur la prise en con

dons la lave d'habitation

事者に出しませ

AND STREET

The Court of the C

The self to great the self-

the damps stage !

44 = F

 $|\widetilde{P}(w)| = |\widetilde{P}(w)| + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}}$ 

der of Figure

to the season

and the land of the second

### JUSTICE

## Les faux évêques du Fréchou (Lot-et-Garonne) poursuivis pour escroquerie

## La passion selon M. Seigneur

Deux « prêtres » et deux traditionaliste du Fréchou (Lot-et-Garonne) comparaissent depuis le 29 mai devant le tribunal correctionnel d'Agen pour escroquerie, sur plainte d'un ancien fidèle, M. Yves Seigneur, Au Fréchou, la Vierge apparaissait le 14 de chaque mois mais le tribunal cherche seulement à établir si peut s'appliquer la qualification iuridique « d'escroquerie par fausse qualité ».

Est-on vraiment sorti du Moyen Age ? Certains propos, entendus dans la grande salle, où le tribunal correctionnel siège exceptionnellement, pourraient en faire douter. A la barre, M. Yves Seigneur, cinquante-neuf ans, semble tenir trois rôles à la fois, en argumentant tour à tour comme un témoin, une victime et comme un Grand Inquisiteur, Ancien juriste, il a gardé le langage et la logique procédurière, en les adaptant à ce qu'il appelle « une

il y a quelques années, il était encore un fidèle de la communauté religieuse installée dans le village du Fréchou, à une cinquantaine de kilomètres d'Agen. Les e pères fondateurs », Roger Korik, quarante-cing ans, et Michel Fernandez, quarante-six ans, se prétendent « évêques ». en invoquant une consécration que l'Eglise catholique ne reconnaît pas. Ils font, en effet, partie de cette centaine d'évêques, que Mgr Ngo Ding Thuc, ancien

sans distinction, à son retour du Vietnam (le Monde du 7 février

Rome lui a pardonné et, dans demandé à ceux qu'il avait consacrés de ne pas faire usage d'une qualité trop généreusement distribuée, sans l'accord du Vatican. Le débat sur la validité de l'ordination, puis de la consécration des deux hommes, fera le régal des spécialistes du droit canon. Mais M. Franck Lafossas, président du tribunal de grande instance d'Agen, a pour seule mission d'appliquer le code pénal et il répète incessamment qu'il n'entrera pas dans les querelles d'investiture. Vis-à-vis du droit laic et républicain, le tribunal devra seulement établir si les deux « évêques » et les deux « prêtres », qui dirigeaient la communauté, ont escroqué leurs fidèles en les trompant sur leur qualité réelle.

### Vierge au laser

Pour M. Yves Seigneur, unique plaignant présent, qui a multiplié les procédures, cette tromperie ne fait aucun doute. A partir de 1986, sa foi dans la communauté du Fréchou s'est effritée. Jusqu'à cette date, il était convaincu d'entendre la Vierge lui répondre, mais, depuis, il soupconne les e pères » d'avoir e mis de la drogue dans les hostles » et de e'être servis « d'un rayon laser » pour faire croire à des apparltions. Quant à l'expression de la Vierge, qui devenait « triste ou

pendant la confession, M. Seigneur y voit désormais la main d'un bricoleur génial, ayant installé un mécanisme dans une stason repentir, l'archevêque a tue. Il y voit aussi la main de Satan, Pourtant l'officiant faisait la lecture de l'exorcisme de Léon XIII, qui est généralement « souverain contre le diable ». Mais aujourd'hui, il comprend : « Si ça ne marchait pas, c'est parce que ça ne doit pas être dit par de faux

> Le président, très cartésien, aurait bien souhaité avoir des faits plus concrets. Il devra se contenter du témoignage d'un expert : le vicaire général Jacques Trouslart, spécialiste des sectes à l'évêché de Soissons. qui se livre à un long exposé sur les généralités du phénomène 1 e magistrat Insiste, en lui demandant s'il s'est rendu personnellement au Fréchou, Scandalisé, le vicaire le remet sèchement en place : « Les spécialistes des sectes ne se rendent jamais sur las lieux ».

> Devant des accusations aussi minces, les quatre prévenus en soutane ont à peine besoin de se défendre et, souvent, un sourire narquois passe sur leurs lèvres, avant de se répandre dans la salle, totalement remplie de ce que M. Seigneur nomme « les supporters du Fréchou ». Une dizzine de fidèles viennent apporter leur soutien aux « évêques ». Au Fréchou, ils retrouvaient la messe en latin de leur jeunesse et un rite plus conforme à leurs souvenirs de catéchisme. D'autres sont maladroits et certains. tout comme leurs adversaires.

succombent à la passion et à l'intolérance, en prononçant des phrases si graves, mettant en cause des dignitaires religieux, que le président, consterné, lâche : « On atteint maintenant les bas fonds... ». Mais, dans l'ensemble, l'attitude des fidèles consiste à indiquer qu'ils ont toujours su que les évêques n'étaient pas reconnus par l'Eglise de Rome, « C'est un malentendu », explique cette femme, qui a trouvé un précédent : « Jeanne d'Arc a été condamnée par un évêque, mais, plus tard, l'Eglise a reconnu Jeanne d'Arc. Eux aussi seront reconnus ».

Enfin, si certains ont versé de l'argent à la communauté, c'est d'une manière spontanée et sans être eucunement sollicités, Les nombreux comptes bancaires du Fréchou ont été minutieusement examinés, mais sens qu'il soit possible d'établir que les dirigeants de la communauté aient tiré un profit personnel de la générosité de leurs fidèles. D'ailleurs, mercredi 29 mai, à l'heure des plaidoiries, les prévenus auront un avocat supplémentaire. car le procureur de la République, M. Gérard Loubens, n'est pas convaince de l'existence du délit d'escroquerie. Le tribunal se donnera un délai de réflexion mais. quelle que soit sa décision, chacun l'interprétera selon ses certitudes. Pour les croyants, ce sera la manifestation de la grâce divine ou l'intervention de Satan; pour les autres, ils choisiront entre le droit et la politique.

Maurice Peyrot

### La réforme des prifessions juridiques

## Les avocats réclament des galanties

presse commune, le bâtonnier de la conférence des bâtonniers, Mr Jacques Bedel de Buzareigne ainsi que des collaborateurs ont commenté mardi 29 mai les pas de clientèle personnelle. projets de loi réformant la profession d'avocat et de conseil juridique qui doivent être examinés les 14 et 15 juin à l'Assemblée natio-

Out à la réforme, mais pas à n'importe quel prix: les avocats, par la voix du bâtormier de Paris, M° Henri Ader, qui « pèse » sept mille avocats et de M° Jacques Bedel de Buza-reigne, qui représente les cent quatro-vingts barreaux de France, essaient de convaincre les députés d'amender. en profondeur les textes qu'ils devront examiner prochainement. Si la réforme peut être une chance de mieux affronter le grand marché de 1993, elle ne saurait se faire sans le . plein accord des avocats. Or, ceux-ci, s'ils en épousent les grandes lignes, proposent des modifications de taille (le Monde du 4 avril).

Ainsi, si les dix-sept mille avocats acceptent le principe de la fusion avec les quatre mille conseils juridiques, ils entendent faire évoluer le texte sur la formation commune que devrait suivre la nouvelle profes Le projet prévoit qu'on pourrait être avocat de plein exercice après septans d'études supérieures tandis qu'à l'issue de sa première année de formation, l'avocat stagiaire pourra plaider en présence de son maître de stage. Les avocats souhaitent, an contraire, réduire ce fond commun à « bac plus six » : le jeune avocat prêterait serment après cinq ans d'études et pourrait plaider la sixième année nors de la présence de SON « Datron ».

Le salariat, qui est un nouveau sta-tut proposé par la réforme (les conseils juridiques sont pour monté des salariés et ne pourraient consen-tir à devenir des professionnels libé-raux), est une nécessité économique : les avocats en sont bien d'accord. Mais il ne devrait pas créer de lieas. de subordination entre le « patron » et le collaborateur salarié. C'est pour-

Au cours d'une conférence de quoi le barreau propose une modifi-resse commune, le bâtontier le fation du code de la Sécurité sociale l'Ordre des avocats de Paris,
M' Henri Ader, et le président de
la conférence des bâtonniers. associés des sociétés de capitaux, ainsi que des collaborateurs n'ayant 1

を できる

124

¥2:

10

### Indépendance

Quant aux avocats étrangers, le arreau entend faire d'eux des avoits français, c'est-à-dire qu'ils se dimetient au CAPA (l'examen prod'men distinct dont le projet de loi :: : mean. Antre « pomme de discole » de texte réglementant l'excecio du droit. Le projet vent réserver
la quaintation et la réduction d'actes à di professionnels compétents etsoulité protéger les usagers des chartans du droit. Il est encore bien trop laxiste », estime le barreau qui, ar exemple, refuse que des assoctions à but humanitaire paissent gendre » du conseil. Sents, les profesonnels qui ont une compétence econnue (un niveau de maîtrisde droit), ceux qui sont responsable (et qui ont sonscrit une assurant au cas où ils sersient défaillan) et ceux qui partagent la même dintologie que les avocats (respecta) le secret professionnel et intégrantians leurs rapports avec leur clienie la notion de conflit d'intérêts) evraient pouvoir exercer des activité de conseil. Les associations, les sidicats et les fondations ne devraiet pouvoir conseiller que leurs membs et non le public et ne devraient plavoir le droit de rédi-ger d'actes se seing privé. Les pro-lessionnels d'droit devraient pouvoir so constiler partie civile, estime le barreau, enas d'infraction.

Quant aux pitâux extérieurs, les avocats, très sicient de leur indéconduces conjugat de les refuser, a de ménie qu'ilne souhantent pes pour la plangarierit existe des pagicipations crossé entre profession nels du droit appartenant à des participations dissertes

AATHE LOGEARY ...

## Après la « grogne » des gendarmes

## M. Chevènement a rénové les règles du jeu du Conseil supérieur de la fonction militaire

M. Jean-Pierre Chevenement. présidera, jeudi matin 31 mal, à Paris, un Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), réuni seion une nouvelle formule au terme de vingt années d'existence. Créé par M. Michel Debré. alors ministre d'Etat, chargé de la défense nationale, en décembre 1970, le CSFM exprime des avis sur la condition et le statut des personnels militaires. La « grogne » des gen-darmes durant l'été 1989 a conduit M. Chevènement à modifier les règles du jeu de cette institution qui réunit officiers, sousofficiers, engagés volontaires et retraités des armées.

Deux nouveautés majeures sont intervenues depuis le début de cette année dans le mode de fonctionnement du CSFM.

Ainsi, les travaux de cette instance nationale ont été préparés lors de réunions préalables de sept conseils de la fonction militaire propres à chacune des trois armées citere, air et marine), à la gendarme-rie, à la délégation générale pour l'armement, au service de santé et au service des essences. Entre le 23 avril et le 4 mai, ces sept conseils ont, chacunb pour ce qui concerne ses personnels, examiné diverses questions, telles que l'évolution du pouvoir d'achat des militaires (soldes liées à la fonction publique et indemnités particulières à la condition militaire), les perspectives d'avancement, l'octroi de permis-sions supplémentaires, l'amélioca-tion du cadre de vie des engagés volontaires, les mesures de reconver-sion en cas de départ, les profils de carrière des sous-officiers ou encore les compensations financières de garde des dimanches et jours fériés.

C'est la première fois que se réutissaient ces sept conseils de la fonc-tion militaire, qui ont remplacé en quelque sorte les commissions régio-nales interarmées chargées aupara-vant de préparer les sessions natio-nales du CSFM.

La seconde innovation a porté ent sur la composition de e CSFM nouvelle formule. Ses es - ils sont soixante-quaorze militaires en activité et six retraités mandatés pour quatre ans it renouvelés par moitié tous les volontaires tirés au sort parmi les membres des sept conseils précédents, eux-mêmes tirés au sort parmi des volontaires tirés au sort parmi les membres des sept conseils précédents, eux-mêmes tirés au sort parmi des volontaires motivés pour représenter leurs collègues en uni-

la difference de l'ancier CSFM, dont les quarante-neuf membres d'active étaient désignés par un simple tirage au sort au sein de tous les militaires en service, le nouveau CSFM'est donc-composé de cadres qui, pour en faire partie, ont fait un acte de candidatore.

Pour M. Chevenement, qui pré-

## **Étudiants à vos notes** Estivants à vos transats



« un gage de motivation » des personnels du CSFM. Outre cette double réforme dans le fonctionnemen de cette institution, M. Chevènement a tenu à attribuer aux mem bres du CSFM un droit d'inscription d'office à l'ordre du jour de sujets dont ils vondraient débattre euxmêmes. C'est ainsi que le CSFM peut prendre l'initiative de créer des groupes de réflexion et que, désormais, il suffira qu'un tiers de ses membres le demandent pour qu'une question figure au « menu » de la session malgré les vœux de la hiérar-chie.

> Une instruction ministérielle en daté du 17 avril demande au commandement de « s'impliquer totale ment dans cette réforme décidée par les plus hautes autorités de l'Etat ». En particulier, il hu a été prescrit de respecter la liberté d'expression de chacun des membres du CSFM, à charge pour eux de conserver une certaine discrétion sur les débats internes. L'autorité dont relèvent les membres du CSFM et des conscils de la fonction militaire propres à chaque armée ou à chaque service devra leur accorder « toutes facilités » pour l'exercice de leur mandat : local de travail, allègement de service avant les réunions officielles, latitude de mouvements pour rencontrer d'autres militaires etc. Autant de symboles d'une activité qui, sans se confondre avec les usages du syndicalisme, s'y apparente beaucoup en cherchant à s'adapter à la communauté mili-

> 🛚 Rachat par Aérospatiale de l'usine Dassault à Colomiers. Pour une transaction estimée à quelque 150 millions de francs, le groupe Aérospatiale a acquis les bâtiments et le terrain de l'usine Dassault à Colomiers (Hapte Goronne), que la société privée avait décidé, l'an dernier, de fermer pour cause de rationalisation de sa production. Ce site industriel s'étend sur environ 3.5 hectares en bordure de l'aéroport de Toulouse où, d'autre part, Aérospatiale a installé ses chaînes d'assemblage des Airbus. Le groupe national n'a pas encore précisé l'usage qu'il compte réserver à sa nouvelle acquisition

## Sur décision de la cour d'appel de Runes

## RENNES

de notre correspondant

Présidée par M. Robert Cornu, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a infirmé, mardi 29 mai, les ordonnances prises le 23 mai (le Monde du 25 mai), par un juge d'instruction de Nantes, M. Gilles Dubigeon, qui avait, contre l'avis du parquet, décidé de la remise en liberté de trois jeunes skinheads inculpés de dégradation de monu-ment d'utilité publique, dégradation d'objets mobiliers, violation de sécul-

☐ Professition du cimetière de Vassieux-es-Vercors. - Le cimetière de la Résistance de Vassienx-en-Vercors (Drôme) a été profané dans la mit de 28 au 29 mai. Des graffiti tels que « Mort aux collabos » più rencore-« Jeunes : avant la déportation, résistez à ceux qui vous occiment », ont été peints sur le mémorial et sur deux tombes. Cette profanation est intervenue la veille d'une commémoration à laquelle devaient participer cinq cents élèves de l'Isère et un certain nombre de militaires, pour évoquer l'histoire de la Résistance dans le Vercors. Dans ce cimetière reposent les 196 victimes de l'assaut donné le 21 juillet 1944 par les SS et la milioe contre pes résistants, parmi lesquels de nombreux habitants de Vassieux assassinés par l'occupant. - (Bur. rég.)

Des sénateurs proposent une aggravation des sanctions en cas de violation de sépultures. — A la suite de la profanation du cimetière juif de Carpentras, les quatre présid de groupe de la majorité sénatoriale, MM. Ernest Cartigny (Rass. dém.), Daniel Hoeffel (Union centr.), Marcel Lucotte (Rép. et ind.) et Charles Pasqua (RPR), ont déposé, mardi 29 mai, une proposition de la dant à aggraver les sanctions applica-29 mai, une proposition de loi « tenbles en cas de violation de sépultures ou de destructions, dégradations ou dommages commis au préjudice d'un culte ». Cette proposition represid et complète une proposition du groupe RPR, déposée le 25 octobre 1988, visant à réprimer plus sérèment les profanations commises envers les

## Les profanateurs de Saint-Herblain retournet en prison

tures et provocation la haine raciale. Dans la nuit du 6 au 17 mai, Alexandre Ladhari, est aus, Fabina Chevrier, vingt-deulans et Bruno Lefevre, vingt-deulans et Bruno Lefevre, vingt-deulans et Bruno Lefevre, vingt-deux a asaient organisé un « contre Carpirat » en profanant cent une tomb du cimetière catholique du Tillay daint-Herblain (Loire-Atlantique) et emperivant des slovans antid e Pen, Chevlottenses slogans anti-Le Pen. Clordonnances de remises en liberté als cinq jours de détention provisoir vaient provoqué de nombreuses actions hostiles et, sitôt connues lelécisions du thes et, state commus reseasons on juge d'instruction, le proreur de la république de Nantes, Ryves Col-leu, avait saisi la chamb d'accusa-tion de la cour d'appel dicanes.

Celle-ci a suivi les réquitions du substitut général, Mile Pau Paris, en infirmant les ordonnais et en remettant en vigueur les pidats de dépôt décernés le 18 mailatre les trois: jeunes garçons. mandre : Ladiari et Fabian Chevrietrésents à l'audience ont quitté salle menottes aux poignets et a été incarcérés à la maison d'iêt de Remies. Bruto Lefevre, e étaitreprésenté par un avocat - il fit à la même heure entendu à Nantear un expert psychiatre dans le car de l'instruction de ce dossier — vait être arrêté peu après sur instrion du parquet général.

JEAN-HERVE NICOLAS Synthèse dogmatiqu de la Trimite a la Trinite Protony du ardinal Ratzing

En un volume

de dogme chrétien

BEAUGHISAL

480.F

. l'ensemble

1248 pages

حكدًا من الأصل

# Les picnniers de la formation en alternance

Les entreprises. Comme i Paris-VII, où des étudiants en lettres s'initient à l'informatique et travaillent à EDF-GDF

leur temps entre l'entreprise c-l'Université, bref d'apprendre e

Certes, entre l'Université et l'etreprise, l'ignorance - on a mériance - mutuelle n'a pas de peru. Mais le climat a change. a multiplication des formation à vocation professionnelle, les estix du développement économic local, qui rapprochent les acteude la formation et ceux de la proction; la préoccupation des étudnts pour les débouchés ouverts passurs diplômes, tout a contribué à rapre diplômes, tout a contribué à rapre la glace. Depuis un an ou des les expériences de coopération sont multipliées. A l'initiative d'dustriels, comme ceux de l'IMM (Union des industries métaugiques et minières) qui ont ouvi une filière de préparation, par l'ipren-tissage, au barcalauréat pression-nel, et qui sont très actifsaus la mise en place des premièreforma-tions d'ingénieurs de prauction préconsées par le rapport écomps et soutenus par le gouverment. Mais quelques universitair ne sout pas en reste. Ainsi Paris J. Créteil a monté l'an dernier une muntion de MIAGE (maîtrise d'incustique appliquée à la gestion), partena-riat étroit avec une boque, la BRED, qui emploie et réunère les étudiants pendant leur fination en

if the water of

্ব কল নাম 🐒

2012 32.

医牙髓霉菌

3 2 W 22

Sec. 27 5 5 52

1. gan 数 1 体 實

(1) (2) 地域等

11.54

### Les contra de qualifican

Plus étonnante ente est l'expé-nence menée, depuis autoune der-nier, par une poignée enseignants de Paris-VII-Jussier A l'Origine, de Paris-VII-Jussier A l'origine, une interrogation solvée par Jean-Claude Debeir, à historien converti, depuis des mées, à l'utilisation et à l'enseigneent de l'informatique dans une dipline réputée ittéraire : « L'Un sité peut-elle continuer à fonctioner dans son moule traditionn monodisciplinaire, quec des extenunts aut na mouse trustitions, monoatscipti-naire, avec des erignants qui ne l'inféressent au denir de leurs étu-dants que s'ils pent l'agrégation et aut-laissont leutres disparatire dans la nature escrepter des petits boulots dévalués On fabrique du succès académic, mais de l'échec social, » « C'.) d'autani plus absurde, souliget-il, que la créati-vité des « littéfres » intéresse les pour ce type dorofil » Il imagine

A France serait-elle en train donc de créer un diplôme universi-de redécouvrir les vertes taire destiné à donner à des étu-de l'apprentissage? Et diants ayant passé leur maîtrise une se convertir, à l'instar de solide initiation aux « applications Attemagne, à l'enseigne informatiques à la gestion économiment en alternance qui permet au que et sociale ». Faute de trouver élèves et aux étudiants de partage leur temps entre l'entrance que et sociale ». Faute de trouver du temps entre l'entrance que et sociale ». Faute de trouver du temps entre l'entrance que et sociale ». Faute de trouver du temps entre l'entrance que et sociale ». auprès de l'Université les 50 000 francs nécessaires pour faire démarrer cette formation, Jeancemarrer cette formation, Jean-Claude Rebeir et ses collègues explo-rent une voie originale. Ils décou-vrent, sur les conseils de la « mis-sion des relations professionnelles » de Paris-VII, la procédure des contrats de qualification.

Cello-ci est destinée, en priorité, à des élèves sortis du collège sans for-mation, mais rien n'interdit de l'ap-pliquer à d'autres publics, comme celui des étudiants. Cette formule, qui suppose une collaboration étroite entre un établissement d'enseignement et une entreprise, per-met aux jeunes de partager leur temps entre une formation de type tion pratique dans l'entreprise qui les emploie et les rémunère.

La chance des enseignants de Paris-VII fut alors de trouver, à la Paris-VII fut alors de trouver, à la délégation régionale d'Île-de-France d'EDF-GDF, un partenaire très attentif. Pour Jean-Pierre Auvaro, chargé de mission auprès du délégué régional, « face à la complexité croissante des situations, il faut diversifier les modes d'analyse des problèmes, mettre au maximum d'endroits des personnalités de culture différente. Accuellir des évudiants de formation personnalités de culture différenté. Accueillir des évudiants de formation littéraire est une façon de bénéficier d'approches et de regards différents. » Une convention générale est signée en octobre 1989 et une vingtaine d'étudiants, déjà nantis de leur maîtrise d'histoire, de langues étrangères appliquées (LEA), de géographie ou d'administration économique et sociale (AES), sont que et sociale (AES), sont ombauchés, pour un an, dans treize centres EDF-GDF de la région pari-

sienne.

Depuis l'antonne, ils ménent une double vie. Trois jours par semaine, ils sont encore étudiants et ingurgitent à fortes doses (sept cents heures sur l'année) une formation à l'informatique appliquée à la gestion, la comptabilité, le traitement statisti-que, les banques de données, le traitement de texte, les réseaux télématiques, la productique ou les systèmes experts. Certains avaient déjà tâté de l'informatique, d'autres non. Selon les cas, il s'agit d'une formation complémentaire ou d'une véritable reconversion. Mais tous ont mordu à l'hameçon. « C'est un moven d'échapper à la filière CAPES, agreg, enseignement o reconaît Philippe Darchis, étudiant en histoire. « Il n'était pas question



de m'arrêter à la maîtrise de LEA. ajoute Malika Rezzous. Ce n'est pas encore crédible pour les entreprises et l'informatique est un plus indispensa-

Mais deux jours par semaine, les étudiants quittent leurs copains de Jussieu et retrouvent leurs collègues de bureau. Choisis par chacun des centres d'EDF-GDF en fonction de leur profil et de leur formation antérieure, et cornaqués par un tuteur de l'entreprise, ils se sont va confier d'emblée un projet précis en liaison avec leur formation informatique. Isabelle Sarnelli, venue de LEA, a été chargée de réaliser un audit sur l'informatisation d'un service au France à La Plaine-Saint-Denis.

## des rémunérations

Corinne Radonjic, diplômée d'AES établit un observatoire des rémunérations des cadres d'EDF, qui s'estiment en perte de vitesse par rapport à leurs homologues des

grandes entreprises publiques, du privé ou d'entreprises européennes. Après avoir, non sans mai, collecté des informations précises, elle passe maintenant, avec l'aide de ses enseignants, à la constitution d'une banque de données qui sera à la disposi-tion des intéressés. Quant à Vincent Lebaupin, géographe d'origine, il développe pour la direction de la distribution, à la Défense, un petit système expert qui permettra aux centres locaux d'EDF de répondre aux demandes des collectivités locales en matière d'éducation de l'éclairage public.

A chaque fois, souligne Jean-Claude Debeir, « il ne s'agit pas d'un petit stage, mais d'un vrai projet à gérer sur une année, en phase avec les enseignements que nous dondiants de mobiliser les méthodologies acquises dans leur discipline de base. » Si la réussite aux examens continue à peser pour deux tiers dans l'obtention du diplôme, le travail en entreprise représentera un tiers de la note finale, cette évaluation délicate étant réalisée par les tuteurs, sur la base d'une grille d'appréciation établie avec les enseignants. Tout le monde semble trouver son compte dans cette formation en alternance. L'université ne voit pas d'un mauvais œil un diplôme qui lui rapporte de l'argent : elle récupère, en effet, 50 francs par beure de formation et par étudiant, soit, sur l'année, 670 000francs qui auront permis d'équiper une salle d'informatique. L'entreprise bénéfi-cie de stagiaires très motivés et assume, de façon inégale mais sou-vent enthousiaste, son rôle de formatrice. Le plus gratifiant, souligne

rapidité avec laquelle les étudiants oni muri dans l'entreprise ». Un sentiment largement partagé Naïm, diplômée d'AES, a cette formation est beaucoup plus enrichissante qu'un cursus classique. J'ai pris conscience cette année de la valeur de ce que j'avais acquis à la fac ». « On a compris que nos études n'étalent pas vaines », ajoute sobre-

Jean-Pierre Auvaro, est de voir « la

ment Vincent Lebaupin. Et chacun note l'évolution des relations avec leurs enscignants : « La distance classique s'est estompée. Ils ont une autre opinion de nous. » Mais l'ap-port essentiel est ailleurs : au-delà de la formation complémentaire, aupar mois pour une centaine de jours de travail dans l'année), cette première véritable expérience professionnelle les a surtout « rassurés ».

Fort du sentiment d'avoir « lait leurs preuves », décomplexés face à l'entreprise, ils se sentent désormais capables d'affronter leur entrée dans de se jeter brutalement dans la vie active, au risque de se planter, on ferait mieux de développer ce type de transition intelligente », conclut lea-belle.

### Les industries des langues

Un souhait qui devrait être exaucé à la prochaine rentrée. Le diplôme crée cette année accueille l'an prochain, une quarantaine d'étudiants. Mais surrout, les historiens sont en train de faire des émules chez leurs collègues de l'UFR de langues. « Nous cherchions une solution novatrice pour aplanir les difficultés d'Insertion des étudiants, même après une maîtrise.
Dans nos filières, les entreprises
considèrent les langues comme
acquises et attendent quelque chose
de plus », expliquent Robert Perret
et Claude Juliard. Sur le modèle du diplôme créé par Jean-Claude Debeir, et en utilisant la même procédure des contrats de qualification, ils ont décidé d'ouvrir à la rentrée 1990, un diplôme en alternance preparant aux « industries des langues » et à la traduction spécialisée.

Bâti en partenariat avec une dizaine d'entreprises prêtes à tenter l'aventure (Gachot-Systran, Site, Larousse, Hachette, etc.), le pro-gramme vise à former les terminologues, les lexicographes, les réviseurs ou les concepteurs-rédacteurs que les développements de la traduction automatisée rendront demain indis-pensables. « Sur des formations de haut niveau et aussi pointues, seules les universités peuveni répondre à la demande, souligne Robert Perret. Et en prime, cela sert de levier pour faire évoluer la pédagogie...» Uno façon, en somme, de pierre deux coups.

GÉRARD COURTOIS

sion des relations professionnelles université Paris-VII-Jussieu. Tél. : 43-29-71-78 ou 46-34-54-54.

# Les Etats-Unis s'y mettent aussi...

remet ecause le cursus et la pédegog universitaire tradition-nelle. Fis sortir l'enseignement des amithéêtres et le partager avec leentreprises et les professionis, c'est très menaçant pour jeprofesseurs classiques, bien cas sur leur discipline. Le constr émane de M. Peter Franksice-président de la Compour jéducation coopérative », autreent dit l'enseignement en altarrice qui permet aux étu-diant d'acquerir, en même temp une formation académil'université et une formation atique en entreprise.

Apays du dollar et du praymanne-roi, on pourrait croire les sistions universités-entrepris dégagées de toutes les mêmces qui les caractérisent en ance. Mais si tel est bien le cardans la domaine de la car cares le domaine de la reacche ou du financement des uversités, la situation n'est gre différente en matière de pagogie. Maigré plus de quarryingts ans d'existence, la fischestion condentire. fire de l'éducation coopérative rte encore marginale.

Sans doute s'est-elle fortement valoppée au cours des trois ou atre dernières années, au point s'un millier d'établissements enseignement supérieur, sur s trois mille trois cents que omptent les Etats-Unis, offrent ujourd'hui à leurs étudiants des iossibilités d'enseignement en

Sans doute quelques universi-tés, comme la Northeastern Uni-

général de l'éducation coopérative, - ont depuis longtemps seuté le pas. Même le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) a créé une filière de formation d'ingénieurs par cette voie originale.

Enfin, près de 2 000 entre-

prises, comme ISM, Xerox, General Motors ou Kodak, accueillent, dans leurs services, des étudiants de tout poil, historiens ou psychologues, linguistes ou mathématiciens. Mais l'enseignement universitaire en aiternance n'accueille encore que 250 000 étudiants, soit 2 % environ des 13 millions d'étudiants américains. Et la moitié d'entre eux viennent des commumily colleges, cas établissements qui forment en deux ans, au niveau supérieur, des étudiants qui ne veulent - ou ne peuvent accéder à l'enseignement supérieur le plus huppé.

## en termes pratiques

Chacun pourtant devrait y trouver son compte,si l'on en croit Peter Franks. Les petites compagnies qui n'ont e pas les moyens de recruter des diplômés de haut niveau et pouvant s'offrir ce luxe avec un programme d'aducation coopérative ». Les grandes sociétés, elles, peuvent, de cette



façon, détecter, former et fidéliser les cadres moyens dont elles manquent crueilement. Quant aux étudiants.ils trouvent bien des avantages à la formule, le salaire d'abord, qui s'établit en moyenne à environ 7 300 dollars par an (de l'ordre de 40 000 francs), un apport non négligeable pour payer des droits d'inscription parfois faramineux. Mals les dollars ne sont pas tout : l'expé-rience professionnelle de ce prerience profess mier emploi est un atout non qui, autrement, sont préservés bien au chaud dans le cocon des campus américains. « Beaucoup de diplômés des collèges universitaires (1) n'ont jamais vraiment travaillé dans une entreprise, sculigne Peter Franks. Ils n'ont jamais été obligés de respecter des horaires et des règles collec-tives, de s'habiller correctement ou de réassir dans une équipe. » Et surtout, ils sont habitués à exercer, à l'université, une intelliconceptuelle et abstraite, sans être poussés à a penser en termes efficaces et

bratiques 1

tion coopérative. Très souples dans leur organisation qui varie selon les conventions particulières négociées entre chaque université et les entreprises partenaires, les filières en alternance reposent sur quelques principes simples : quelle que soit leur discipline,les étudiants doivent suivre un programme semblable à celui de leurs camarades inscrits dans un cursus classique,mais environ la moitié de leurs € crédits » (c'est-à-dire de leur note finale) est liée à leur activité professionnelle, évaluée par leur employeur. C'est une bonne

C'est tout l'intérêt de l'éduca-

ment dans la vie ». (1) Les « collèges » universitaires assurent les quatre premières années d'enseignement supérieur.

façon, conclut Peter Franks, de

se préparer à réussir globale-

## DU BTS AU MBA L'ESARC S'INSTALLE PORTE DE SAINT-CLOUD

L'ESARC, Ecole Supérieure d'Action et de Recherche Commerciales, compte 1 800 élèves en province.

Créée en 1982, l'ESARC s'est depuis assuré une torte réputation de sérieux pour ses résultats aux différents BTS (voir publi-reportage des classements dans l'Etudiani du mois de mars 1990) et pour son dynamisme avec son deuxième cycle de formation commerciale options: Marketing ou Communication publicitaire ou Commerce

A Paris, Porte de Saint-Cloud, avenue Ferdinand-Buisson, l'ESARC développe les programmes suivants :

- 1 cycle: BTS
- Action commerciale; Commerce international;
- Communication et action publicitaires.
- 2º cycle : MANAGER
- Manager commercial; Manager du commerce international;

les plus originaux sont une section BTS et Rugby à Tou-

louse, et un 2º cycle Manager des Sports et des Loisirs à

 Manager de publicité. D'autres programmes sont proposés en province dont

## ESARC

Etablissement privé Porte de St-Cloud 11, avenue Ferdinand-Buisson - 75016 PARIS

Tél.: 49-10-99-22

PARIS, BORDEAUX, TOULOUSE, MONTPELLIER, MARSEILLE, AIX-EN-PROVENCE, GRENOBLE



## **Comment construire** l'« école de la réussite »

par Stéphane Ehrlich

Membre du Conseil national des programmes, Stéphane Ehrlich donne son point de vue sur le texte « Pour une école de la réussite », que vient de publier le ministère, en application de la loi d'orientation.

'ÉCOLE de la réussite » ; tel est le titre d'un texte cré aux écoles élémentaires et maternelles. Il a le mérite d'affirmer vigoureusement quelques idées directrices sur ce que devrait être l'école de demain : briser les rigidités du système actuel ; centrer l'école sur l'enfant en l'adaptant à la spécificité des élèves : admettre des percours scolaires individualisés... En même temps sont rappelés quelques objectifs fondamen-taux dont le plus ambitieux – l'élévation du niveau culturel et la réussite scolaire du plus grand nombre - est lié désormais à la formule : amener 80 % d'élèves au niveau du baccalauréat.

Certes, le chemin à parçourir est encore long pour passer des principes à une démarche concrète, cohérente et efficace. Leur portée cependant pourrait être considérable en reison des changements cu'ils devraient entraîner dans le fonctionnement du système éducatif tout entier. Encore faut-il en saisir le sens exact. Pourquoi ces principes-ià? A quels autres s'opposent-ils qu'il convient d'abandonner? Pour répondre à ces questions, le mieux est ancore de partir des faits, ceux qui concernent. l'échec scoleire notamment.

### 30 % d'échecs

Il est généralement admis que 30 % au moiris de la population scolaire est en situation d'échec dama l'école actuelle, qu'il s'agisse d'un échec partiel ou généralisé, superficiel ou profond, transitoire ou définitif. Il est plus difficile d'estimer le nombre d'élèves qui travaillent en dessous de leurs moyens ou (et) dont civerses aptitudes — intel-lectuelles et autres — restant inexploitées. Combien sont-ils qui pourraient apprendre davantage et autre chose, mieux en rapport avec leurs remources véritables et leurs ulance personnels: 60 %, 70 % et 80 % ? Les effets psychologiques, sociaux et économiques de ce déficit sont désastreux et de moins en moins acceptés.

Remarquons que contrairement à ce que l'on pense parfois, le niveau belisse pas d'une génération à l'autre. Il aurait même tendance à augmenter, légèrement, au moins dans certaines zones du système éducatif (1). Mais les exigences adressées à l'école augmentent beaucoup plus vite. Ce qu'il faut considérer, c'est un double décalage : entre ce qui est demandé aux élèves et leurs possibilités (échecs individuels); entre ce qui est demandé à l'école et ce qu'elle est en mesure de faire (échec de l'institution). De ce point de vue les écarts se creusent inexo-

Remarquons également qu'en Europe occidentale et en Amérique du Nord tous les pays d'un niveau de développement économique et culturei comparable à celui de la France sont confrontés à des probièmes similaires, et cela malgré de notables différences dans l'organisation des systèmes scolaires et leur décentralisation. Dans les pays en voie de développement, les pro-blèmes de l'échec scolaire sont d'une autre nature et d'une ampleur beaucoup plus considérable,

Remarquons enfin que les réformes successives introduites ces demières décennies n'ont guère modifié la situation. Cela explique le sceoticisme croissant des enseignants face à toute nouvelle proposition de changement, en même temps que se développe une forme d'anarchie éducative : chaque maître dans sa classe opère à sa façon, en choisissant la méthode qui correspond le mieux à sa personnalité, comme l'admet lui-même le texte ministériel au détour d'une argumentation sur l'apprentissage de la lecture.

## Des explications

Si l'échec scolaire se révèle si tenace, c'est sans doute que la démarche éducative dans son ensemble et les principes qui l'inspirent ne sont plus appropriés. Deux explications sont bien connues. La première est d'ordre psycho-biologique : si certains enfants réussissent et que d'autres échouent, c'est parce que leurs potentialités - et notamment leurs aptitudes intellectuelles - sont inégales. La seconde est d'ordre sociologique : c'est la qualité du. milieu socio-culturel et socio-économique de l'enfant - celui de la familie notamment - qui est mise

Ces deux explications ne sont ni contradictoires ni fausses. Elles sont insuffisantes et pernicieuses. Insuffisantes, parce qu'une dimension essentielle du problème est laissée de côté : l'enfant, sa perté et son mode de fonctionnement à l'école. On observe d'ailleurs que l'échec scoloire n'épargne ni les enfants très doués ni ceux qui appartienment à des milleux favorisés. Pernicieuses, parce qu'elles minorent les obligations de l'école en considérant que l'échec scolaire est inéluctable et que l'école ne peut pas en être tenue pour respon-

Il est une troisième explication, centrée sur l'enfant et son fonctionnement scolaire, qui met en avant les notions d'adaptation et de découragement. Pour réussis, l'élève doit s'adapter aux contraintes diverses que l'école lui Impose. Dans les conditions actuelles, un tiers environ de la population scolaire y parvient très bien de façon spontanée. Un autre tiers se tire d'affaire difficilement et movement un effort souvent considérable. Les élèves formant le dernier tiers sont incapables de s'adapter : ne pouvant satisfaire les demandes qui leur sont adressées

ils se découragent et s'installent dans un bas niveau d'activité, C'est l'échec. Les causes en sont multiples, mais ne peuvent se réduire à des déficiences intellectuelles ou à des insuffisances du milieu d'appartenence. Les problèmes affectifs, les motivations personnelles la capacité de s'affirmer dans un groupe... jouent un rôle important, mais aussi, sur un tout autre plan, des exidences scolaires exce ou inadéquates, des procédures pédagogiques inadaptées...

## à l'élève

Cette demière explication est la plus générale, puisqu'elle englobe les deux autres, Elle foumit un bon point de départ, mais à partir duquel deux démarches fort différentes peuvent être envisagées.

La première admet a priori un mácanisme de sélection sociale relativement sévère. L'école est conçue comme une entité monoli-thique. Les mêmes programmes, rythmes de progression, organisation des enseignements, procédures pédagogiques... s'imposent à tous. Il y a les enfants qui s'adaptent et ceux qui ne le peuvent pas. Ces derniers sont bloqués et le cas échéant marginalisés, voire même éliminés à tel ou tel moment du parcours scolaire.

Le programme est la pièce maîtresse de ce dispositif. On peut en modifier le contenu, les frontières disciplinaires et le minimum nécessaire commun à tous. On peut modifier le cursus de référence, ainsi que les fifières qui en sont dérivées. Bien des changements peut-êtra insuffisants - ont été introduits sur tous ces points, en liaison notamment avec les ellongements successifs de la scolarité obligatoire. Mais lorsque le pro-gramme est défini, il devient la référence suprême, pour les maîtres comme pour les élèves : il y a des savoirs à transmettre ; le maître s'y attache dinni les mellinurus condi-tions possible et en faisant appel à tout son talent; Il lui appartient ensuite d'évaluer les connaissances

Dans la seconde solution, l'école est centrée sur l'enfant. C'est à elle que revient la charge de s'adapter à l'élive et non l'inverse, avec trois préoccupations principales :

- repérer et développer toutes les ressources de l'enfant et en particulier ses aptitudes maieures : celles qui convenablement éduquées lui mettent de réaliser des performances de bon niveau ;

 ajuster les exigences de l'école aux spécificités individuelles, qu'il s'agisse des vitesses d'apprentissage, des styles de fonctionnement. personnels. Ne jameis demander plus ni autre chose à l'enfant que ce qu'il est en mesure de faire, devient ici la règle générale ;

- obtenir le concours de l'enfant à un haut niveau de mobilisation, ce qui implique une motivation élevée. une bonne confiance en soi et la certitude que tous ses efforts sant reconnus et appréciés.

Dans cette perspective, les pro-

grammes d'enseignement ne sont nullement évacués, Mais il perdent leur prééminence à la suite des changements portant à la fois sur les objectifs visés et sur la stratégie

- Les objectifs sont plus ambi tieux : tout le programme enseigné doit se traduire par des connaissances effectivement acquises : l'échec n'est admis qu'exceptionpour ce qui est des connaissances fondamentales nécessaires à tous.

- La stratégie éducative maximalise les chances de succès : on ne lance un processus d'apprentiss que lorsque l'enfant est capable d'y faire face et de le réussir. Cela suppose une préparation psychologique - haut niveau de mobilisation, de confiance en sol... - c'est-à-dire, le cas échéant, une intervention spécifique du maître, précédant l'enseignement proprement dit.

- Puisqu'il s'agit de s'adapter aux élèves et que ceux-ci sont très différents les uns des autres, il convient en outre d'aller vers une diversification beaucoup plus large des menus éducatifs, des rythmes de progression et des méthodes pédagogiques.

### Un sant cultural

Deux écoles donc :

 La première est celle de Jules Ferry; nous la connaissons bien. Elle a été un instrument très efficace pour vaincre l'anaiphabétisme en imposant des connaissances minimales et un langage commun à tous les citoyens : lire, écrire, calculer des choses simples, il tul incombait également de tirer vers le haut, à travers les lycées et les universités, une élite restreinte particulièrement adaptative.

 La seconde est centrée sur l'élève. Souple, diversifiée, ajustée aux spécificités individuelles, elle e pour ambition de développer toutes les ressources de l'enfant - intellectuelles certes, mais aussi artistiques, manuelles, sportives – sans en négliger aucune. Elle s'efforce en outre de créer les conditions d'un succès généralisé – non dens tous les domaines, ni dans toutes les modalités concrètes ou abetraites du savoir, ni aux mêmes niveaux d'approfondissement - mais eu maximum des possibilités et des appétits de chacun. C'est dans le cadre de cette école maximalis que la population acolaire est invitée à un saut culturel sans précédent.

La transformation des écoles élémentaires et matemelles est amorcée depuis longtemps, sur la trace d'expériences éducatives plus anciennes, mais restées jusqu'ici marginales. If convient maintenant d'aller plus loin et, per des dispositions concrètes, d'achever la construction d'un système véritablement cohérent : quels programmes et quelles didactiques ? Quelle organisation des temps acc-laires respectant les grands équilbres du développement psycho-bio-logique de l'enfant ? Quelles relations entre l'école et son envirelations entre ( ecole et soi) envi-ronnement ? Quelles nouveiles fonctions pour l'enseignant et com-ment les exercer ? Quelles procé-dures d'évaluation ? Quelle formation des maîtres ?... Sur tous ces points critiques, il reste encore beaucoup à faire pour dégager les solutions optimales. Mais il était important avant tout d'indiquer clai-rement la direction à suivre, M. Joepin s'y est appliqué. On ne peut que s'en réjouir.

(1) Voir Baudelot et Establet : Le Iveast monse Senil, 1989.

➤ Stéphane Ehrlich est ancien professeur à l'université de Poi-tiers, où il a dirigé pendent plus de vingt-cinq ans les recherches de psychologie éducative aupéri-

## UNIVERSITÉ DE VIENNE Cours d'été internationaux du 15 juillet au 24 doût 1990 Campus St. Wolfgang. Strobl, Autriche Strobl, Autriche Cours de : Droit international Sciences politiques - Art et Réporte d'Autriche Vienne fin de stock Cours intensité d'allemand Ouveris aux établicais, oux diplâmés et oux professionnels. Date finalis d'inscription 10 juin 1990 Four de plus ampies reuseignements veruilles vous advesser à : Visionnelité de 3 Magnane Ventines von concern d : Université de Vienne international Summer School Office A-1090 Vienne Währingestrass 17-781 : (1222) 43-61-41/60

# 30.000 F.

Crédit Lyonnais en participant aux clips de la réussite.

Un concours de films vidéo illustrant la réussite d'une entreprise, réalisés par des étudiants. Nombreux autres lots offerts par Air France, Jet Tours, Thomson, Publicis.

### Les étude de français en Epagne

Les étudiants en français de l'Université Complutens de Madrid se préoccupent de leur avenir professionnell courant pour ceux qui accèdent Pour y voir plus clair, ils ont au marché du travail à travers réalisé, avec l'aide de journa-listes du « Monde Campus », l'emplo) qui ne leur offre, dans la majorité des cas, que des une enquête par question-naires auprès de leus anciens Le sondage nous donne d'aucamarades, dont ils nous livrent les résultats.

Que fait-on en Espagne avec une licence de français ? Pour répondre à cette question les étudiants en français de la faculté de lettres de l'Université Complutense de Madrid ont réalisé un sondage parmi les quatre dernières promotione issues de cette faculté. Ce sondage, effectué en mars 1990 révèle que les perspectives d'emploi des licenciés resont pas ai sombres qu'on pourrait le croire : 78 % des personnes sondées travaillent actuellement at 62 % d'entry elles ont un emploi qui est en relation directe avec laura études - enseignants, traducteurs.

On constate aussi que le délai mure in fin deu études et l'accès au marché de travail est très court ; pour 82 % des licenciés, la période de chômage n'est pas supérieure à un an. Même si 22 % des licenciés ne travaillent pas actuellement, 55 % d'entre eux ont travaillé antérieurement et la majorité pensent que leur situation est transitoire.

Jusqu'ici tout paraît être satisfaisant, mais il y a aussi des aspects négatifs : la stabilité de

l'emploi semble être un problème important. Le sondage fait ressor-tir que 61,5 % des licenciés n'ont pas un emploi atable. Ceci est Ü

40

14

報

7536

1.2

\*

res informations intéressantes. type de travail auquel aspirant s licenciés en philologie franise est en train de changer. squ'à aujourd'hui la plupart des Biologues cherchaient un emploi dis l'enseignement. Ainsi, pres-q 60 % des licenciés qui traent actuellement sont profesvant activement sont protes-sis. Or, on sait que le marché chavail est saturé dans ce sec-tet le nombre d'élèves de frais dans le secondaire dim-nuel angue s'installant comme préjère langue étrangère.

Li demières promotions de philiques doivent donc cher-cher autres débouchés profes-sionis et elles les ont trouvés dans domaine de la traduction. Parm les chômeurs, 55 % avout chercher un emploi de tradujur et 44 % se tournent vers l'itreprise privée, profitant de lauconneissance d'une lan-que arrigère. Cette tendance, expliquique la plupart des licen-cies juigt les enseignements de « languifrançaise » et « traduc-tion » cuma étant les plus utiles de la lidge,

MYRIAM CALVO GENVEVA CORREGIDOR MUEL ANGEL CARRON

## Les stages de la emaine

e Le Monde Campus » publie chaque semaine des offres de stages en entreprise pour les étudiants. Les personnes intéréssées doivent contacter directement le CDTE, association responsable de cu service, lancé en collaboration avec la MNEF, en téléphonant au 47-33-43 ou en s'inscrivant sur minitel de la la Collaboration. 3615 JOB-STAGE. Les frais annuels d'Inscription sont de 149 F.

Les entreprises désireuses de passer des offres sont priées de consulter directement cette association au (1) 47-35-43-43.

Lien: Vaucresson. Date: Immédiat, Durée: 3 mois, Ind: A définir. Profil: Bac + 4. Mission: Misse en place de tableaux de bord de gestion sur lotus 1, 2, 3, 11 634. Lieu : Clermont (Oise). Date : Juin.

Lieu: Lermoni Chec, Date: June.
Durée: 6 mois. Ind.: A définir.
Profil: Bae + 2 à 5. Mission: Gestion
trésorèrie dans société importante,
rapprochement bancaire, suivi du
comptes reporting. Il 633,
Lieu: Levallois-Perret, Date:
Immédiat. Durée: 3 mois, Ind.:
2 000 F. Fixe + Prime 2 000 F/mois.
Profil: Bae + 4. Mission: Assister le
chef de produit dans la qualification
de logiciels financiers. Il 632,
Lieu: Saint-Denis, Date: Immédiat. Durée: 3 à 6 mois, lad.: 2 000 à
5 000 F. selon diplôme. Profil:
Bae + 4. Mission: Participer à l'élaboration d'une stratégie de planification
financière. Il 631.

## Comptabilité

Lieu: Montreuil. Date: Immédial. Durée: Indéterminée. Ind.: A déter-minée. Profii: Bac + 5. Mission: Assurer la compabilité informatisée des déclarations sociales et fiscales.

12 597. Lieu: Malakoff. Date: Juin, Durée: 3 mois avec embauche éventuelle. lad.: A déterminer. Profil,: Bac + 2 à 3. Mission: Tenir une comptabilité Cournisseurs en auglais, système PC 82, 12 596.

système PC 82. 12 596.

Lies: Gennevilliers. Date: Immédiat. Duré: 1 mois. Ind:: Prime de réussite de 2 500 F = Tickets repes, mêtro. Profil: Bac + l. Mission: Mise en place d'un iogiciel, comptabilité SAAR! + plan comptable de gestion. 12 595.

Lios: Saint-Maur-des-Fosses. Date: Immédiat. Durée: 2 à 3 mois. Ind.: 1 500 F/mois + carte orange. Profil: Bac + l. Mission: Vérification et passation des écritures, bilan, mise en place d'une gestion prévisionnelle de trésorerie sur Macintosh (formation assurée par l'entreprise), 12 594.

## Personnel

Lieu: Argenteuil + déplacement Toulouse, Strasbourg. Date: Juin. Durée: 3 mois. Ind.: 6 000 f/mois brut. Profil: Bac + 2. Mission: Soutien à la Direction des ressources humaines sur Toulouse et Strasbourg. etude d'environnement. 13 71, Lieu: Compiègne, Date: Immédiat. Durée: 5 mois. Ind.: 1 460 f/mois. Profil: Bac + 5. Mission: Etudelsur La politique du qualification, formation et emploi. 13 569.

Marketing

Lien: Asnières. Date: Immédiat. Durée: 2 mois ou plus. Ind.: Commissions. Profil: Bac + 2 à 3. Mission: Prospection auprès des entreprises pour présenter des groduits de formation. 14 828. Lieu: Paris, Date: Juin, Durée:
2 mois, Ind.: A définir. Profil:
Bac + 2. Mission: Analyse de la clientèle existante pour identifier les
clients, les besoins et les rythmes
d'achais, 14 830.

Lieu : Aubervilliers. Date : Juie, juillet. Durée : Indéterminée. Ind. . 5 000 Francis. Profit : Bac. Mission : Action marketing et mise au point de campagnes. 14 827. Lieu : Courbevoie. Date : Immédiat.

Durée : l'ois, Ind. : A définir. Profil : Bac.lission : Actions de respecting à délir avec le responsable des différentagences de Paris, Lille, Aix-en-Provée, Strasbourg et Lyon.

Lisu: Vitriar-Scine, Date: Immédiat. Date: 4 mois. Ind. 5 000 Fois. Profil: Bac + 3. Mission: Asser la chef de produit offset pour diferates études concernant sa sammés produits. 14 823.
Lieu: Paris blacement Proviace. Date: Imméd. Durée: 2 mois. Ind.: 250 F/conte. Profil: Bac + 1. Mission: Carrôle de qualité d'hôtels/18 à 24 cures par semaine. 14 824.
Lieu: Nancy, ate: Juia. Darde: 3 mois. Ind.: définir. Profil: Bac + 5. Mission letions sur les produits et services (haute technologie. 14 823.

Commercenternational Lieu: Saint-On. Date: Juin. Durée: 3 mois. Pri: Bac + 2. Ind.: 2 500 F + intérespent. Mission: Transcription d'un stand.

Lieu: Paris. Dat Juin. Durée: 3 mois avec embaud. Ind.: % C.A. Profil: Bac. Mission ctions de prospection pour prestate. 15 659. Lleu ; Orsay, Da : Immédiat. Durée : 3 mois. Profilese. Mission : Assistant commercial or une entre-prise leader en son douine. 15 658. Lieu: Vinconnes. Di : Septembra. Durés : 5 mois. Prof: Bac. Ind. : 9 000 F. Mission : Reonsable des approvisionnements t sein d'une entreprise international Rigueur exi-

Lieu: Paris, Date Immédiat.
Durée: 6 mois lad.:
SMIC + intéressement. rofil: Bac.
Mission: Commercia formé sur
aspects techniques de broduction
chaudronnerie et plastique 15 656.

Vente

Lieu: Paris. Date: mmédiat.
Durée: Plasieurs mt. Ind.:
2:500 F + %. Profil: Bay 2. Mission: Actions commerciae contact
cientéle, prospection ventians Pimmobilier. 16:680. Lieu : Paris. Date : médiat. Durée : l à 3 mois. Ind. l 4 F/mois. Mission : Etude de marchyrospec. ion, prise de rendez-vous. 583.

Lieu : Enghien-les-Bain Date : Immédiat. Durée : Variablend. : A définir. Profil : Bac + 2. Ission : Développer un portefeuille chtièle et participer au montage d'un éduit à participer au montage d'un aduit à torte demande, 16 682. Lieu: Paris. Date: Inédiat.
Durée: Indéterminée avec cleuche
éventuelle. Ind.: Fixe + frais-rofi!:
Bac. Mission: Vendre les profits de
l'entreprise (matériel informique,
etc...). 16 681,

··· Informatique Lieu : Paris. Date : Juin. Lee : 2 mois min. Ind. : 6 000 F opius selon niveau. Profil : Bas 3. Mission : Mise en place et suir un pystème de base de données en jeur fonctionnant sur Macintosh. 17 5.

Secrétariat

Secrétariat
Lieu: Paris. Date: Imment,
Durée: 4 mois. Ind.: 5 000 Fásis.
Profil: Bac. Mission: Standd,
réception, envoi Fax... 24 660.
Lieu: Paris. Date: Juin. Dgr:
3 mois. Ind.; A débattre. Pro:
Bac + 3. Mission: Assistante da
Diraction Commerciale
Marketing. 24 652. Et de nombreux

autres stages our minitel 36 15 JOBSTAGE ou au 47-35-43-43, CDTE, 110, av. Aristide-Briend, 92120 MONTROUGE

## **SUP' DE MARKETING** ouvre à Paris Porte de St-Cloud

IESM, Institut d'Etudes Supérieures de Marketing dit SUP' de Marketing ouvre à Paris, Porte de St-Cloud, en octobre 1990. L'Institut développe un programme de formation en 3 ans à la fonction de Marketing Manager et en 2 ans au Master en Développement Marketing.

L'admission à l'IESM se fait sur sélection de dossier - date limite de dépôt : 29 juin 1990 - et entretiens conduits en association avec le Florian Mantione Institut, 1º réseau national de conseil en

Admission en 1º année : BAC exigé. Admission parallèle en 3º année : réservée aux DUT TC et BTS AC. L' IESM est membre du Groupe International de Bissy. Pour Paris et

pour la province, téléphonez à l'IESM Paris au 49-10-99-22.

Institut d'Etudes Supérieures de Marketing Etablissement privé - Porte de St-Cloud, 11, avenue Ferdinand-Buisson, 75016 PARIS - Tél. 49-10-99-22. PARIS, BORDEAUX, TOULOUSE, MONTPELLIER, AIX-EN-PROVENCE, GRENOBLE.

Gagnez cette somme offerte par le

Clôture des inscriptions: 18 Juillet 1990 Inios concours Sup de Co Le Havre/Cass. Micheline Comey (16) 3521 1218 Notre dossier suix l'éducation des futures élites » dans « le Monde Campus » du 10 mai a suscité plaieurs réflexions de la part de nos lecteurs. Voici deux d'entre elles

L'éthique est-elle un luxe i

The Market of the Late

----

Les etude de frança

The state of the state of the state of

place of the same pro- bank as to be the

The state of the state of the state of

Mark destruction and the state of

were the last to strate training of

Printed the part lines that house

Beder regions in a region to

A Property of the party

the same of the section of the secti

+ 6 Burs 1997

Los stages de la ser

THE RESIDENCE WAS A SHAPE

en Epagne

Si les années 80 furent celt de l'assainissement économiqu' les dernières années du siècle purraient bien être marquée par quelques dilemmes moraven-trés sur le concept d'éthique thique et all'aires, éthique esites dirigeantes... Comme, saprès avoir retrouvé des cash-llo posi-tifs, aux termes de combs où la réflexion morale suscitationdescendance et amusemit, les hommes d'affaires pevaient enfin s'offrir le luxe doeser le moral et l'immoral.

Le réflexe, si tardif st-il, est retournement de conjorure ne le rende pas caduc. L'aisu temps étant à l'éthique, il estitéressant de mettre en regard s bonnes intentions du discoursional et la réalité de notre société es bancs de l'école aux coulondes sièges sociaux, l'homme d'éreprise ne croise l'éthique que pr générale-ment s'en détourner à y réfléchit que pour la sacrer en vertur d'un système où Achiavel n'a pas perdu ses droits

Dans une organition sociale inapte à éveiller le se du bien et du mal, dans un urers économique où la morale dasse rarement le cadre du projid'entreprise, l'éthique a peu : chances de devenir une vale collective ou un choix natul. L'éthique, notamment en aires, n'est pas et ne pourra jame être la norme. Elle s'apparenteit plutôt à un choix de vie, àn supplément d'âme conférarses lettres de noblesse à une trière comme à une destinée d'imme. rysdia 1850 it the

L'apologie de la « triche

Le corps sod n'est pas apte à communiqueux hommes d'en-treprise le se de l'éthique. Les formations densées à une pré-tendre étite ; les grandes écoles et les univerés, les lois censées regir certain transactions boursières et praues commerciales, et enfin lesaleurs de la société dans son cembie sont là pour

En mate de formation, les termes d'éque et de morale sont rarement phonocés par un corps professor absorbé à communiquer des mpétences techniques. Pis enco et dans les établissements i pius renommés, les contrôli de counaissances deviendi l'occasion de tester son hatté à contourner les règles ; jeu. Lz « triche », si inoffen e soit-elle ici, est érigée en syspe au nom du moindre effort : s'arrète la formation, où comme la déformation ?

Que au législateur, il semble que icomplexité de certaines transions économiques, ainsi que incienneté de certaines mœncommerciales, le conduise à ouer volontiers le sens de la justi Est-il éthique que les textécfinissant les délits d'initiés meurent lacunaires au point

DE PRÉPARATION

"PILOTE"

La réussite. Le dynamisme. Prenez une longueur d'avance

avec des cours d'américain.

American Language Institute
The American University of Paris
B.P. AL-33, 34 av. de New-York, 75116 Paris
Tel. 47.20.44.99

nombreuses formules BAC FRANÇAIS 144

orientée Sciences-Po

3 rue Cortambert

全(1) 45 B3 B1 66

BACS & C of D:

TERMINALE B

TOUT SE JOVE AVANT SIX ANS. refuser au nom de l'éthique les facilités qu'un concurrent moins tatillon s'autorisera? Les entreprises n'ont pas d'âme ; comment en attendre une éthique ?

de ne pouvoir sanctionner des plus-values boursières douteuses? Est-il éthique de fermer les yeux sur l'inflation des dessous-de-table sans lesquels l'ouverture d'un hypermarché est devenue impossi-? Est-il éthique que maintes sociétés puissent, au prix d'une amende dérisoire, déroger à l'obligation de publier leur comptes ? Où s'arrête la tolérance, où com-mence l'intolérable?

Enfin, la société dans son ensemble paraît avoir repris à son compte les valeurs les moins éthiques des milieux d'affaires. L'OPA sauvage et le raid à la hussarde alimentent les fautasmes de l'individualisme contemporain. Ce monde sans pitié ne fait plus peur, il fait réver... L'un des mirages de « l'argent fou » est sans conteste le cuite de l'individu « arrivé », du succès personnel, et corollairement l'indifférence quant à l'éthique des moyens mis en œuvre pour parvenir au som-met. Où s'arrête l'admiration, où

commence la compromission Situons à présent l'analyse à un niveau moins global, celui de l'entreprise en tant que matrice de la vie professionnelle, puis entité génératrice de profit. Les préoccupations éthiques sont-elles vraibien compris des « affaires » ?

En termes de carrière indivi-duelle, rares sont les dirigeants ou cadres supérieurs qui n'ont jamais connu la tentation de quelque coup bas susceptible de tourner à leur avantage une rivalité personnelle. L'ascension professionnelle d'un individu est bien entendu le fait de ses performances et de ses compétences. Mais à proximité des sommets de l'organigramme, l'oxygène de l'éthique se rarélie. des clans se forment qui recom-mandent leurs poulains au Prince. Il devient tentant de jeter le dis-crédit sur le rival, d'oublier les principes pour queique temps

BARDONAL En outre, l'entreprise n'est pas une entité libre de toute contrainte. Sous la pression d'actionnaires, elle ne poursuit qu'un but : la maximisation de sa rentabilite. Elle ne connaît que deux

BAC B, D ou A1

SEPTEMBRE 1990:

CRÉATION

D'UNE PRÉPA

HEC PILOTE

**VOIE ÉCONOMIQUE** 

IPESUP 111 classe prépa HEC

VOIE GÉNÉRALE de France

æ (1) 43 25 63 30

limites : les ressources dont elle dispose et l'observation des lois en vigueur. Dans ce contexte, l'éthique n'a pas sa place. Elle procède d'un référentiel incompatible avec les objectifs du système : pourquoi

Le juste et... le rentable

L'éthique est-elle pour autant soluble dans l'argent, dans les enjeux stratégiques ou dans la réussite professionnelle ? Les discours moraux resteront vains tant qu'ils iront à l'encontre des objectifs de profit sur lesquels repose notre système. Ne révons pas : lorson'un gouvernement « moralise » quelque marché ou domaine d'activité, il ne donne pas de leçon d'éthique. Il dit le droit. Seule la loi peut détourner l'entreprise du plus court chemin vers ic profit...

Dès lors que ni notre société ni notre organisation economique ne sont aptes à développer le sens de l'éthique, ce dernier relève plus nais du choix individuel. Il existe, et existera toujours, des responsables capables d'assumer la dualité de leur rôle : se battre contre une concurrence moins scrupulcuse tout en s'astreignant à respecter un ensemble de règles personnelles empreintes de recti-

Sans transformer leur entreprise en œuvre caritative, certains diriscants s'efforcent de ne pas trahir des commandements éthiques qu'ils jugent fondamentaux : respect de la parole donnée, fidélité aux hommes, humilité, reconnaissance du droit à l'erreur, voionté d'écoute, dévouement. Le respect d'autrui n'obère pas nécessairement la performance de l'entre-

La mise en pratique de telles règles suppose néanmoins des arbitrages quotidiens entre le sou-haitable et le possible, l'acceptable et l'intolérable, le juste et le renta-ble. La démarche exige du temps, de la réflexion et plus encore du courage, car elle impose des renoncements parfois douloureux.
Sans doute l'homme d'entreprise juste, sans doute ses mains scront-elles toujours un peu sales en regard de l'éthique. L'éthique ne s'apprend pas, à chacun de la vivre. Elle ne se décrète pas, à chaenn de l'appliquer, quand le choix est possible... L'art des affaires n'est-il pas celui du com-

PHILIPPE BESNARD ET STEPHANE TREPPOZ enciens d'HEC, coopérants à New-York

Sur le tas

Le titre même de cet article reflète bien le consensus ayant cours en France à propos des cadres (de l'administration, de l'industrie, de la recherche), lic sans doute à l'éclatant prestige des grandes écoles.

Dans notre pays, les « futures élites » sont désignées à l'avance, le soin en est laissé pour l'essentiel à l'enseignement secondaire (prolongé par les années préparatoires aux grands concours), avec comme critère la faculté d'assimiler les connaissance générales (mathématiques notamment). De même, autrefois, le futur roi était désigné à l'avance par la loi de succession. Et le problème était de lui apprendre son futur métier de roi. On rencontre aujourd'hui un problème similaire : disposant donc de « futures élites », on doit s'efforcer de les préparer à leurs futurs métiers de cadres

Or le dauphin n'allait nas forcément s'avérer le meilleur roi possible. De même, nos « futures éfites » ne seront pas forcement les meilleurs dirigeants possibles : car y a-t-il vraiment un rapport direct, étroit, indissociable entre les qualités que doit mettre en œuvre un cadre dirigeant et la faculté posse-dée à vingt ans d'assimiler les mathé-

Une vraie étite se dégage d'elle-même, sur le terrain. On ne forme pas des « finurs champions » de boxe : ou entraîne des jeunes gens doués pour la boxe et certains deviendront des champions, sur le ring. De même, on ne devrait pas avoir à désigner et à former des « fotures élites » : on prépare au mieux des étudiants doués, d'origines diverses, par des voies diverses - sans doute considérées plus ou moins nobles, - aux métiers de cadres; et c'est eux qui se distinguetont ou non, « sur le tes » : encore faut-il qu'ils soient mis sur un pied d'égalité pour cette compétition - ce qui, on le comprend, n'est pas du tout dans la ligne de notre système élitiste.

Ainsi, plutôt que de chercher à perfectionner techniquement ce système, en se posant toutes sortes de questions comme celle de savoir si les écoles doivent être des lieux non sculement de formation technique et professionnelle mais aussi d'éducation), peut-être serait-il plus opportun d'essayer d'imaginer des dispositions, incitatives ou coercitives, pour que, au sein des grandes maisons, les mêmes chances que soit leur origine, autrement dit pour que les promotions soient basées essentiellement sur la compétence et l'efficacité. Il ne faudrait plus que soujours la hiérarchie des postes se trouve, comme par hasard, calquée, à de rares exceptions près, sur la hiérarchie bien comme des diplômes. C'est à ce prix que l'élite, la vraie, pourra se dégager librement.

> JOSEPH BESSIS, ingénieur en retraite Les Ulis (Essonne)

de la philosophie

par Rüdiger Safranski

Cette biographie de Schopenhauer est aussi « un regard en arrière sur un monde englouti », sur nne époque où la pensée philosophique est en pleine floraison avec Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Feuerbarch, le jeune Marx... Schopenhauer, né en 1788 à Dantzig. philosophe des larmes, des pleurs el des grincements de dents », va pourtant à l'encontre de son temps, qui ignore son pessimisme. Vienient également de paraître aux PUF, dans la collection « Philoso-phies »: Claude Bernard, la révolution physiologique, par Alain Pro-chiantz et Max Weber et l'histoire. par Catherine Colliot-Thélène.

> Presses universitaires de France, collection « Perspec-tives critiques », 454 p., 198 F.

> Vicience at droit dams un monde divish

par Antonio Cassese

Pourquoi les Etats utilisent-ils impunément la force ? Le recours aux armes nucléaires est-il récliement interdit? Quelle doit être l'attitude des juristes à l'égard de règles internationales que les Etats ne ces-sent de fouler aux pieds ? Autonio ese, professeur de droit international à l'Institut universitaire européen et à l'université de Florence, élu en 1989 président du Comité européen pour la prévention de la torture, analyse les épisodes marquants de ces quarante dernières années dans la communauté internationale et au sein des Etats. Avec pour leitmotiv la transformation des rapports entre les deux pôles de la « force » et du « droit » à la suite de deux événements « sinistres et dramatiques » : le génocide des juifs et l'emploi de la bombe atomique au Japon.

Presses universitaires de France, collection «Perspec-tives internationales », 223 p.,

> Kommage à Clande Dumas histoire et cristion

textes recueillis par Jacqueline Covo

Une trentaine d'hispanistes rendent hommage à Claude Dumas, ques et ibéro-américaines du dixneuvième siècle. Chacun traite, pour l'Espagne ou l'Amérique latine, des rapports entre histoire et création littéraire ou picturale, des a peintures noires » de Goya à la création du mythe de Colomb dans la presse de La Havane de 1892, en passant par Borgge et Honoré de Balzac.

> Presses universitaires de Lille, collection a UL3 », 285 p.,

Mémaire et projet du mouvement lycéen-étudiant de 1986 à 1980

par Gérard Namer

Sociologue spécialisé dans l'étude de la connaissance et de la moire, Gérard Namer s'interesse au mouvement lycéen-étudiant de 1986 et au rôle qu'y a joué le temps. li constate que ce mouvement qui a duré sculement trois semaines met en question le schéma sociologique seion leguel « les jeunes ont récuse les idéologies du passé, et le passé lui-même, et ont senoncé à lier pre-sent et avenir ». L'enquête, contrée sur la coordination étudiante, est complétée par une quinzaine d'in-terviews d'étudiants et de lycéens. L'Harmattan, collection «Logiques sociales », 191 p., 95 F.

Le développement des rapports des enfants à l'espace

par Marie-Germaine Pêcheux

Directeur de recherches au CNRS er membre du Laboratoire de psychologie du développement et de 'éducation de l'enfant à l'université Paris-V, l'auteur cherche « à cerner tous les facteurs qui interviennent dans l'élaboration de la performance spatiale chez l'enfant » : sensibilité de l'organisme humain aux informations spatiales fournies par l'environnement physique, expériences spatiales apportées par les activités ludiques et scolaires.

Nathan, Nathan-Université, collection « Psychologie », 141 p., 105 F.

La grammaire anglaise facilitée en 67 explications et 340 exercices

par Jacqueline et Guy Le Tellier

Une grammaire « active », à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire et des étudiants. Les traditionnelles difficultés grammaticales de la langue anglaise sont chairement expliquées à partir du français et de l'anglais, et accompagnées d'exercices d'entraînement (par séries de huit phrases) et corrigés sont réunis à la fin de l'ou-vrage. Vient également de paraître, chez le même éditeur, à l'usage des enseignants, futurs enseignants et responsables de formation : Apprendre une langue étrangère, didactique des langues : le cas de l'anglais, par Jean-Paul Narcy.

Université, collection a Travail à granda efficacité », 335 p., 120 F. Les Editions d'Organisatio



STAGE LINGUISTIQUE:

UN MOIS SANS VOYAGE TOUT COMPRIS HEBERGEMENT EN FAMILLE EN VIRGINIE, CALIFORNIE OU FLORIDE



FORMATION LOGISTIQUE POST D.U.T./B.T.S.

Clôture des inscriptions au concours d'entrée au cycle de formation supérieure de logistique internationale le vendredi 22 juin 1990 INFORMEZ-VOUS AU: 43-55-39-08

auprès de Jacques FLAHAUT, poste 13.37 CFSLI - 79, av. de la République 750 | 1 Paris

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris



# VOUS ETES DIPLOME

LE GROUPE È.S.C. BORDEAUX **VOUS PROPOSE SON TROISIEME CYCLE** ISLI

La Logistique: une fonction clé de l'entréprise à la recherche de véritables managers responsables de la gestion de l'ensemble des flux de matières et de produits.

Pour accèder à ce métier d'avenir, l'ISLI (INSTITUT SUPÉRIEUR DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE) vous propose sa formation de troisième cycle.

L'ISLI, seule formation de ce niveau en logistique, recrute les étudiants à partir de Bac +4 et appartient au club très fermé des 8 grandes écoles de management délivrant un diplôme de troisième cycle reconnu par l'Etat.

**GROUPE E.S.C.** BORDEAUX



Domaine de Raba 1985, como de la Libération 6403 TALENCE Codes Fel in 54 44 in



# **COMMUNICATION**

## Au congrès Médiaville

# M. Dondelinger relance la construction de l'Europe audiovisuelle

Invité du congrès Médiaville, M. Jean Dondelinger, commissaire européen chargé de l'audiovisuel, a annoncé plusieurs initiatives de Bruxelles : un projet de directive sur les droits d'auteur, un texte « d'encadrement » sur les aides nationales, et la mise en chantier de la réflexion sur les concentrations dans les médias.

> LYON de notre envoyé spécial

Pour la sixième édition de Médiaville, l'Association des maires des grandes villes de France avait décidé de renouer le dialogue entre l'audiovisuel français et la Commission des Communautés européennes en invitant M. Jean Dondelinger. Il est vrai qu'il y a juste un an les violentes polémiques autour de la libre circulation des programmes et des quotas europeens avaient empoisonné les relations entre Paris et Bruxelles, les créateurs français et les fonctionnaires européens.

seconde phase du projet télévision

haute definition (TVHD), M. Hubert

Curien, ministre de la recherche, a

indiqué dans un entretien aux Echos

du 30 mai que cette seconde phase,

courant jusqu'en 1992, bénéficierait

d'une enveloppe financière souscrite

par les pays européens de « 3 mil-

llards de francs, dont l'milliard pour

la France ». Le ministre, tout en indi-

quant que les industriels avaient

besoin « du soutlen de l'Etat pour

tenir les calendriers et faire l'effort de

qu'il fallait cependant « éviter de don-

ner un chèque en blanc aux industriels

M. Curien plaide pour une chaîne généraliste

en clair sur TDF1

A la veille de la réunion à Rome et donc discuter sur la base d'un

des ministres européens de la contrat pluriannuel fixant une date et

recherche qui devrait arrêter la des conditions de mise sur le marché

Lang, continue à reprocher à Bruxelles de privilégier une logique économique strictement libérale sur les enjeux culturels. Et, de l'autre côté, l'administration américaine considère toujours la directive « Télévisions sans frontières » comme une mesure protectionniste et une atteinte aux accords du GATT, menaçant l'Europe, et surtout la France, de

représailles commerciales. Quoi qu'il en soit, la fameuse directive est désormais adoptée et ses premières conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir. A partir d'octobre 1991, aucun pays ne pourra opposer sa propre réglementation à l'arrivée d'une télévision étrangère faisant partie de la Communauté si elle souscrit aux règles minimales de Bruxelles. Ainsi la Belgique ne pourra plus empêcher TF 1 de diffuser son programme sur ses réseaux câblés sous prétexte que la Une cherche à recueillir de la publicité belge. De même, le gouvernement français ne pourra plus interdire à RTL-TV de diffuser autant de films qu'elle le désire. Les responsables de la chaîne La page est-elle définitivement luxembourgeoise ont d'ailleurs annoncé à Médiaville que RTL-TV m. Dondelinger ? Rien n'est moins aurait bientôt un film chaque soir à

de tel ou tel matériel ». Interrogé sur

la requête présentée par l'Allemagne

conviction, qu'une norme aussi bonne

soit-elle ne s'implantera que si elle

peut être valorisée à l'aide de pro-

grammes de très grande écoute. Le

CSA est libre de ses choix. Mais je

suis sensible à la suggestion

mande. »

sûr : le ministre de la culture, M. Jack 20 heures ! Les chaînes françaises, toujours soumises à la réglementation nationale, – et notamment, les programmes thématiques du câble pourront-ils iongiemps résister à cette concurrence? M. Jean-Jack Queyranne, député socialiste spécialiste des problèmes de communication, a reconnu que cette nouvelle situation méntait discussion et que la « politique des quotas risquait de devenir une ligne Maginot indéfendable » . M. Dondelinger, lui, entend pour-

suivre rapidement la construction réglementaire du grand marché audiovisuel européen, « condition indispensable » à ses yeux pour que se développe une relance de la production. Le commissaire annonce la sortie prochaine d'un projet de directive pour harmoniser les droits d'auteur. Mais, désireux d'éviter une nouvelle polémique, M. Dondelinger souhaite négocier le texte avec les société d'auteurs et trouver une « rémunération décente » pour les créateurs. Même souci d'apaisement au sujet des aides nationales à la production de film ou d'émission de télévision : « Nous n'avons pas réussi à créer un fonds de soutien européen, explique M. Dondelinger. Mais nous ne ferons rien pour géner les politiques nationales dans ce domaine. La réglementation eurodenne se contentera de proscrire les abus et les surenchères qui pourrait fausser le jeu de la concurrence ».

Enfin, Bruxelles, alerté par les débats italiens sur le rachat de Mondadori par M. Silvio Berlusconi, va s'attaquer très vite au problème de la concentration dans les médias. Dossier difficile, car peu de pays parmi les Douze disposent d'une réglemende l'Ouest lors du sommet franco-alle-mand concernant la modification du M. Dondelinger s'empresse de rassubouquet de programmes de TDF1 au rer : « Pour le moment, aucun groupe profit d'une chaîne généraliste en de communication européen, à l'exclair, M. Curien a déciaré : « Je suis ception de Bertelsman en Allemangne, persuadé, et je suis heureux de constater que les Allemands parlagent ma qui justificalt l'intervention de la Comnécessité pour les entreprises européennes de se renforcer face aux géants américains. Avais nous nous opposerons à la constitution de cartels

## La grève évitée de justesse à FR

# La CGT met en cause le rôle du jouvernement

FR 3 a frôlé la grève. La ligne ferme du gouvernement imposée à la chaîne poussaient les syndicats à l'action. Jusqu'à ce que la CGT, rompant le front syndical, signe un accord pour « empêcher une nouvelle fois les politiques de nuire à l'audiovisuel public » et éviter une remise en cause du président d'Antenne2-FR3, M. Philippe Guilhaume.

L'affaire se noue le 18 mai dernier. Trois jours avant que n'arrive à échéance leur préavis de grève, déposé deux semaines plus tôt, les organisations syndicales établissent un proces-verbal avec la direction générale de FR 3. Nul doute alors que ce texte sera ratifié par le personnel, puisqu'il apaise, pour l'es-sentiel, les craintes des signataires - CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC. La grève semble évitée.

informé, le gouvernement met son veto, le président Guilbaume et la directrice générale de FR 3, Mae Dominique Alduy, étant même, selon les syndicats, convoqués d'urgence à Matignon pour se l'entendre dire de vive voix. Recenses par le ministère de la communication, les griefs tombent dru : les dispositions du procesverbal sur la production en région sont « en contradiction totale avec la politique du gouvernement »; celles sur les personnels permaneats, « contraires aux engagements du président Gullhaume devant le CSA »; les concessions sajariales, exorbitantes du droit commun (6,05 % d'augmentation prévus au lieu des 4,5 % autorisés)

La chaîne refait sa copie. Les syndicats dénoncent « le principe même de l'ingérence des pouvoirs publics dans les relations contractuelles relevant de l'entreprise » et déposent un nouveau préavis. Le gouvernement est désigné comme le responsable d'une grève que chacun s'accorde à prévoir longue et rude. « Il sembleralt d'ailleurs que JEAN-FRANÇOIS LACAN | ce soit son souhait »,

les plus acides. « Aurait-il quelque « initié » ou « amnistié » à placer à la tête de FR 3? », s'interroge plus crument un tract de la CGT.

Nombreux sont les syndicats qui voient, dans le zèle du gouvernement - justifié pourtant par une surenchère certaine des dirigeants de FR 3, - une tentative déguisée de déstabiliser le PDG Philippe Guilhaume, La CGT saisit l'occasion que lui offrent, le 25 mai dernier, les propositions revues et corrigées de la chaîne, trouve des motifs de satisfaction dans les garanties offertes sur l'emploi, la production régionale et la formation, signe le protocole d'accord qui lul est soumis et suspend son. préavis. FO fait de même le mardi. suivant. Les autres syndicats, CFDT en tête, ne peuvent plus ailer à la bataille.

Nous ne sommes pas en lutte core la direction. Nous sommes en saccord avec la tutelle, expliqued. Bouguion, responsable CG& FR 3. Notre souci est d'eviter se casse de l'audiovisuel publicelui du gouvernement est d'obhir le départ de Philippe Guillume, qui les gêne. M- Cherine Tasca n'a-t-elle pas prépaile terrain, l'autre jour, en déclare souhaiter un autre mode de notation pour les PDG des télévisas publiques? » A Matignon, di'on jure n'avoir jamais cherchen conflit, on se contente de remauer que l'accord salarial concede r FR 3, même revu à la baisse, opeure le plus favorable de tout l'diovisuel public...

PIERRE-ANGEL GAY

: de finite

agrant at the

graphy that was

ing the total to Green

Balancia de de la composição de la compo

enter in amaia atter.

mariti a nala 🍇 🛍

142 (144 (1929)\*\* 🗰

egang bei 1 mil

maganic quin quele

The second states

en pag design to in both

of the final of the second

angget and the august of

Tage of the Control of the Control

nova ustoje so 😻 🗯

all-

Directi disangr 🍂

क्या जिल्ह्याच्या **स्ट्रीस** Camerina 241 1616 Trend 1 and 🐠 William Translets Sangrati, Japan g product which days Par er er er auf mer elle Tremanda of the

ali kapa garjas

s resultats

9-1-4: 4286

2 25 27 mm 5/4800

শী <sub>এক বি</sub>শুৰ প্ৰতি প্ৰতি কাৰ্য

2 2 2 2 2 2 Colo

Après sept semaines de conflit et onze job de non parution

## Reprise des négocitions à « l'Union de Reils »

Les dix éditions locales du quotidien régional l'Union de Reims ont paru normalement mercredi 30 mai, après onze jours de non-parution. Toutefois, le journal est dépourvu de publicité. Rompues il y a une semaine, les négociations entre la direction du titre qui appartient au groupe de M. Robert Hersant et le syndicat du Livre-CGT ont repris le 29 mai, evec la participation des ouvriers du Livre CFDT, syndicat minoritaire au sein de l'atelier. La direction avait décidé ce même jour de rouvrir les atcliers fermés depuis une semaine, après que la CGT se fut engagés

« à respecter les décisions de l'éditeur » (le Monde du 29 mai). sur les sanctions pesant sur sépt

rotativistes du quotidien.

Les négociatifs entamées mardi 29 mai ont po sur l'indemnisation des journs de lock-out mais àussi sur la mornisation du journal, point de part du conflit. Celle-ci devaiquirainer la suppression de vinaix postes à l'are-lier et redéfinis proportion de saisie informatue des textes réservée à la saction et aux techniciens du L'e (25 % et 75 % actuellement).

Les négociatio portent aussi sur les salaires, écongés et sur l'embauche de frailieurs précaires à l'atelier à direction a affirmé sa volonté parvenir s à un accord global après sept semaines de confliui ont couté d'ores et déjà accepit de révenir "plus de 7 milionse francs an Y-ML

Depuis 17 ans, le nom BNP est lié à celui du tennis, parfois même ils se confondent.



BNP PARRAIN OFFICIEL ROLAND GARROS 90.



## **SPORTS**

# TENNIS: les Internationaux de France

Le maire de Paris; M. Jacques Chirac, devait déjeuner mercredi 30 mai avec le président de la Fédération française de termis, M. Philippe Chatrier, pour lui annoncer une nouvelle que celui-ci attendait depuis au moins deux ans : la ville va donner son accord à l'extension du domaine du stade Roland-Garros aux terrains de sports qui lui sont mitoyens, L'enceinte des internationaux de France qui couvre 5,7 hectares s'agrandirait ainsi

esse le role du putemen

Mark the william a

Reprise des perconilors

A. Winion is Rein.

de près de 3 hectares sans encore avoir une superficie comparable à celle de ses homologues du grand chelem, Wimbledon (18 hectares) et Flushing Meadows (12 hectares).

Le succès des Internationaux de France (le Monde du 29 mai) - les deux premiers jours de l'édition 1990 ont connu de nouveaux records d'affluence - constitue la justification de cette nouvelle emprise sur des terrains utilisés jusqu'alors

par des associations. Perturbé par de graves conflits internes depuis que l'Association des joueurs (ATP) a voulu prendre le contrôle du jeu professionnel, le tennis traverse néanmoins une crise dont l'expression la plus évidente est l'incapacité des vedettes à tenir leur rang.

Ainsi, après le forfait de dernière heure de l'Allemand de l'Ouest Carl-Uwe Steeb, tête de série numéro 16, qui faisait suite aux défections anté-

rieures pour cause de méforme des Américains Brad Gilbert, numéro 4 mondial, John McEnros, numéro 11, et Tim Mayotte, numéro 15, ainsi que du Suédois Mats Wilander, numéro 18, la deuxième journée des Internationaux a vu la chute des deux premières têtes de série du tournoi, le Suédois Stefan Edberg et l'Allemand de l'Ouest Boris Becker. Aucun tournoi du grand chelem n'avait jusqu'alors perdu dès le premier tour ses deux premiers favoris.

# Stefan Edberg et Boris Becker, premiers de chute

L'effet de la victoire sur un champion de tennis est parfois déconcertant. Lundi, Yannick Noah s'était roulé par terre après avoir besogné cinq manches contre un modeste qualifié espagnol, Francisco Clavet. Et il y avait qui que excès, sinon quelque indé-cence, dans cette démonstration, même si elle servait au champion des lieux 1983 d'achangazoire à la

suble, A l'inverse, mardi, les comportements de Sergi Bruguera et de Goran Ivanisevic ont été stupéfiants de réserve et de détachement alors qu'ils venaient de réussir les premiers véritables tours de force de cette édition 1990 des Internationaux de France : l'élimination des deux premières têtes de série, Stefan Edberg et Boris Becker, La prouesse aura sa place dans le livre des records puisque pareille mésaventure n'était encore jamais arrivée simultanément, à ce stade de la compétition, aux deux joueurs en haut de la liste des prétendants.

Cette maîtrise n'était pas à mettre au compte d'un trouble quelconque, même si leurs victoires revenaient à avoir décapité le tournoi. C'est le jeu, c'était leur heure. Les deux gaillards avaient accompli leur besogne en toute connaissance de cause, sans peur, et ils assumaient la position dans laquelle ils so retrouvaient, sans reproche. Nes tous les deux en 1971, ils ont déjà l'expérience et la conscience de vieux professionneis. lis s'étaient convaincus qu'ils n'avaient rien à perdre et tout à gagner dans ce premier tour qui a priori aurait du être leur dernier. Ils ont donc fait simplement co pourquoi ils sont payés : essayer de battre le joueur de l'autre côté du filet, quel que soit son nom.

L'analogie entre l'Espagnol et le Yougoslave ne concerne pas sculement leur tempérament. Ils ont des silhouettes semblables, grandes, ées, nerveuses, et des jeux, longs, réguliers, pénétrants, compa rables, à cette nuance pres que Bruguera est droitier et Ivanisevic, gaucher. Leurs progressiom out eta paralièles : ils ont été pris en compte pour la première fois par l'ordinateur de l'Association des joueurs professionnels en 1988; ils ont atteint tous les deux les huitièmes de finale l'an dernier à Roland-Garros ; grace à ces performances its s'étaient alors position-

nés dans les trente meilleurs mondiaux avant de se stabiliser dans les quarantièmes places. Le rôle de leur père a été déterminant dans leur carrière sportive : celui de Bruguera est un entraineur espagnol réputé, celui d'Ivanisevic, professeur à l'université de Split, a joué dans le même club que Nicolas Pilic, le finaliste de Roland-Garros 1973 désormais entraîneur de l'équipe ouest-allemande,

Quasiment interchangeables, jusque dans la manière de s'exprimer en anglais à coup de phrases déjà toutes faites, Sergi Bruguera et Goran Ivanisevic sont maintenant indissociables de ce mardi 29 mai qui fera date dans l'histoire des Internationaux. Mais, en dépit de tous ces points communs, leurs destins ne semblent pas égaux : éliminer Stefan Edberg ou Boris Becker, ce n'était pas du pareil au même. Des soupirs exaspérés montalent des tribunes lors de la défaite du Suédois, des applaudissements et des cris d'enthousiasme éclataient pendant le combat de l'Allemand. L'un subissait, l'autre

### Le cœur dans les glaces

En fait Stefan Edberg n'a pas été éliminé par un joueur qui l'aurait surclassé. Il était dans un mauvais jour, une de ces journées qui font dire : « J'aurais mieux fait de rester couché, rien ne marche aujourd'hule » Sergi Bruguera no faisait rien de bien particulier pour le contrarier : il tapait dans la balle avec l'application commune à tous les lifteurs, sans se torturer les méninges pour mettre en œuvre une autre strategie que celle d'une frappe lourde. Il a passé l'hiver à faire du muscle, il jouait donc en

Habitueliement Stefan Edberg s'accommode plutôt bien de ce type d'adversaire. D'ailleurs, penat une vingtaine de minutes, c'est-à-dire quatre jeux, il a eu le contrôle des opérations. Puis, brusquement, ii a perdu son tennis : sa volée de revers mourait dans le filet, son service n'avançait plus, changes no tenaient plus dans les limites du court. Les fautes directes, plus incroyables les unes que les autres, se succédaient. Sergi Bruguera n'enlevait pas la partie, Stefan Edberg la lui donnait sur un

bien quot faire », a dit le Suédois.

Pour scule excuse, il a invoqué une perte de confrance provoquée par une entorse à la cheville. Or le doute est bien le pire ennemi de ce ljoueur. C'est un poison qui le mine, qui le pousse au renonce-ment. En face d'un Sergi Bruguera plus applique que jamais, il n'y a bientôt plus eu qu'un candidat au lépart, à la fuite. Et ce n'était pas la première fois qu'Edberg « pliait ainsi les gaules » ; il n'y a pas si longtemps, Jimmy Connors l'avait renvoyé aux vestiaires de Flushing Meadow après deux ou trois smashes dans les bâches qui l'avaient démoralisé.

### Dix huit aces

Les spectateurs ne virent donc du'un joueur dilapidant un talent prodigieux avec une sorte de délectation morbide. La raison pour laquelle le Suédois n'est pas devenu une star en dépit de son palmarès n'en était alors que plus évidente : la foule aime les gladiateurs. Edberg n'est qu'un artiste dont le cœur se prend trop souvent dans les glaces.

Voilà pourquoi quelques sifflets ont retenti mardi matin dans les gradins du central de Roland-Garros, alors qu'en fin d'après-midi les applaudissements saluaient les échanges de Becker et Ivanisevic. Ce n'était plus un naufrage, mais un combat intense. Le Yougoslave ne s'est pas contenté de remettre la balle dans le court et d'attendre la faute de l'adversaire pour marquer le point. Il a provoque en duei l'Allemand qui, peut-être avec une certaine présomption, a accepté les armes et les règles de son jeune rival. Ce sut sa principale erreur, il a subî au lieu d'imposer.

Pourtant Boris Becker aurait du être informé du danger Ivanisevie : son agent, Ion Tiriac, qui a également sous contrat l'ancien numéro un yougoslave Zlobodan Zivojinovic, avait été fort impressionné par inch du garçon l'an passe et avait surenchéri pour l'arracher groupe McCormak. Bien avant sea débuts professionnels, Ivanisevic a été remarqué par les sergents recruteurs du circuit : un journal américain en avait fait un nouveau McEnroe. Gaucher, il avait en effet un caractère de cochon et il produisait un jeu fort peu academique, qui suscitait l'émotion. Seule différence notable avec le génie newyorkais : une certaine répu-gnance à finir les points au filet.

Mais Boris Becker a pu constater, mardi, que toutes les autres composantes d'un jeu étourdissant étaient réunies avec, en premier lieu, un service pratiquement indéchiffrable: « Sur terre battue, il a réussi dix-huit aces, alors je me demande combien il en aurait passe sur herbe », a ironisé l'Allemand. Mais s'y laissera-t-il prendre à nouweau ? En acceptant l'échange au fond du court au lieu de conclure les points au filet, Becker a laissé le Yougoslave le fixer sur la diagonale des avantages avec son coup droit pour marquer le plus souvent d'une accèlération de revers dans l'angle opposé. La plus belle com-position du genre fut la balle de

Cela se joua donc à « la cas-tagne ». Et l'Allemand, à son affaire habituellement dans ces circonstances, s'est, pour une fois, fait dominer jusqu'à perdre un jeu de service sans marquer le moindre point. Chaque sursaut d'orgueil de Becker amenait une réplique plus cinglante encore du Yougoslave. A tout autre stade du tournoi il est vraisemblable que la tournure des événements iurait été différente : « Personnellement je m'efforce de jouer de mieux en mieux au fil des tours pour être au maximum lors de la strale. Mais Ivanisevic jouait déjà comme si c'était la finale. » C'était en effet la consigne que l'ancien champion hongrois Balasz Taroczi avait donné à son élève. Et le match révéla bien un véritable candidat au titre. C'était toute la différence entre Bruguera et Ivani-

ALAIN GIRAUDO

# Jennifer d'Arc, idole américaine

Deux enfants sur un court, un matin de mai. Deux gamines qui s'échangent des belles, alors que leurs camarades regardent le soleil à travers les vitres des salles de classe. Voilà Roland-Garros côté vedettes en herbe. Un stade où les juniors viennent chercher la reconnaissance du public, jouer les professionnels avant l'âge.

A droite du court numéro 1, Sandrine Testud, Lyonnaise, dix huit ans, championne de France junior en 1989. A gauche, encore plus jeune, Jennifer Capriati, New-Yorkaise, quatorza ans, gagnante du tournoi junior de Roland-Garros l'an dernier . Deux jeunes filles qui font flotter leur jupette au rythme des coups qu'elles impriment à la baile.

Gavées de tennis depuis leur plus tendre enfance, elles possèdent toutes les techniques de ce sport, elles en connaissent toutes les recettes. Il ne faut pas chercher à admirer une quelconque fraîcheur juvénile mais plutôt tenter de retrouver le revers digne d'une grande ancienne ou le coup de fond de court de telle

A ca jeu de dames, la petite Américaine se montre la meilleure. Elle aligne les points comme d'autres de son âge ramassent les fruits mûrs. Elle veut tout, et sa boulimie devient dévastatrice. La pauvre Fran-çaise, réduite à la défensive, ne peut sauver que quelques ball dans une exécution réglée en 55 minutes (8-1, 6-1). Sandrine Testud disparaît pour laisser s'épanouir Jennifer Capriati.

Mais les journalistes d'outre-Atlantique n'ont pas besoin de cette victoire rapide pour tresser des couronnes à leur héroine. Ils l'ont déjà sacrée depuis plusieurs mois, ils l'ont même bap-

tisée la « huitième merveille du monde » selon le magazine Newsweek, depuis qu'elle a atteint la finale du tournoi de Boca-Raton en Floride. Lors d'une autre rencontre à Hilton Head, sa présence sur les courts a fait bondir les indices d'écoute de la chaîne de télévision de 68 %. Avec une formule choc : « Ce n'est pas souvent que l'on a l'occasion de voir la future légende du tennis jouer contre la passé », les promoteurs du spectacle ont transformé sa finale contre Martina Navratilova

### Une carrière programmée

en événement national.

Jennifer, sa petite queue de cheval, sa bouche ouverte et son débit rapide – « elle parle aussi vite qu'elle joue » prétendent ses admirateurs - est là pour combler le public américain. Elle n'a pas l'âge de Jeanne d'Arc que déjà toute une nation lui demande de « renverser le déclin du jeu américain ». Rude têche, même si la référence à sa dete de naissance, le jour du bicente-naire des Etats-Unis, peut, pour certains, favoriser les choses.

Mais le hasard n'a pas été la seule fée à se pencher sur le berceau de l'enfant surdouée . Un père, ancien joueur de footbell italien, a occupé une place importante dans cette « carrière programmée ». C'est lui qui l'a fait jouer au tennis dès l'âge de quatre ens, kui eussi qui l'a obilgée à faire du huia-hoop pour muscler ses hanches. Stefano Capriati a tout sacrifié à son enfant dès que les premiers tests des écoles de tennis ont décelé « un potentiel de développement énorme ». Il a abandonné New-York et ses affaires

dans l'immobilier pour installer toute la famille en Floride afin que la petite puisse fréquenter les courts où enseignait Jimmy Evert, le père de Chris.

Les liens entre les deux familles sont resté très étroits, même si Jennifer a connu d'autres écoles de tennis avant de posséder ses propres entraîneurs. L'ombre de Chris Evert a plané sur l'enfant, Ses conseils, ses cadeaux - un bracelet avec ces simples mota & Love, Chris » - l'ont enveloppée comme pou préparer à de futurs exploits. Homme avisé, Stefano a su aussi s'associer au frère de Chris, John, responsable de la gestion des contrats des athlètes au sein de la société IMG-McCormak . Car, des son titre de chmpion des États-Unis, à douze ans, la petite Jennifer est devenue un nom intéressant pour les fabricants de vêtements de sports ou de raquettes.

« A la fin de mon match j'essayais de voir mes parents et aussi Chris qui étaient dans les tribunes », a expliqué la jeune Américaine à la fin de sa première rencontre dans un tournoi du Grand Chelem. Elle revait d'être professionnelle et, en ce matin de mai sous le soleil parisien, elle réalisait enfin ses désirs. Alors elle a oublié ses devoirs qu'elle doit envoyer par fax à une école privée de Floride, elle a oublié les photographes qui la harcèlent, elle a même oublié la tour Eiffei qu'eile veut visiter, pour laisser éclater sa Joie. Jennifer redevenait une gamine qui estime que c'est en Espagne que l'on trouve « les meilleurs bonbons du monde » .

SERGE BOLLOCH

## Les résultats du mardi 29 mai

(ESP) b. S. Edberg (SUE, n°1) J. Svenscon (SUE) b. J. Potier 6-1, 6-2; F. Devin (ARG) b. F. 6-2, 6-1, 6-2; A. Cheznokov U. Riglawski (RFA) 6-1, 6-1,

Troisième quart du tribineu

A. Krickstein (E-U. n. 5) b. J. Yzage (PER)

A. Krickstein (E-U. n. 5) b. J. Annonitach

Bates (G-B) 6-2, 6-4, 6-2; A. Annonitach

Bates (G-B) 6-2, 6-4, 6-2; A. Annonitach

(AUT) b. D. Rossegne (E-U) 6-3, 7-6, 6-3; G.

Forget (FRA) b. R. Reneberg (E-U) 3-6, 8-4.

Forget (FRA) b. R. Reneberg (E-U) 3-6, 8-4.

Forget (FRA) b. R. Reneberg (E-U) 7-5, 4-6, 6-1.

12) b. M. Washington (E-U) 7-5, 4-6, 6-1.

13) C. Camporese (ITA) b. T. Benhabites

13-3: O. Camporese (ITA) b. T. Benhabites

13-4: D. Pereir (IRA) b. T.

Hopstach (SUE) 6-1, 6-4, 1-0 b.; A. Volkov

13-5: O. D. Ribi (ICH, D) 6-2, 6-1.

14. Ariass (E-U) b. D. Ribi (ICH, D) 6-2, 6-1.

15-6: O. D. Ribi (ICH, D) 6-2, 6-1.

16-10: O. R. Gomez (EOU)

17-10: O. R. Gomez (EOU)

17-10: O. R. Gomez (EOU)

18-11: O. R. Gomez (EOU)

J. Santrock (E-U, L) S. Loosemore (G-B) 6-2, 6-4; S. Amisch (FRA) b. F. Hauteutler (ARG) 7-5, 6-7, 6-2; L. Lapl 8TA) b. B. Reinstadler (AUT) 8-4,6-2; S. Heck (RFA) b. E. Krepl (SUI) 8-0, 8-1; P. Euchersendy (FRA, W) b. E. Reinsch (A-S) 7-5, 8-1.

N. Herramani (FRA) b. M. Laval (FRA, W) 6-3, 6-3; b. Van Rensburg (AI SI b. S. La Frante (TA) 6-4,6-2; E. Sviglerova (TCH) b. K. Rinekti (E-1) 8-2, 5-5, ab.; B. Schultz (FB) b. L. Rineld (E-U) 8-2, 5-5, ab. ; B. Schultz (PB) b. L. Gerrons (TTA) 6-4, 7-6; N. Provis (AUS) b. E. Smylis (AUS) 8-1, 6-3; J. Helerd (FRA) b. B. Nagelsen (E-U) 6-1, 6-4; D. Feber (E-U) b. P. Langrova (TCH) 7-5, 7-5.

Troisième quert du tables

M. Fernandez (E-U, n'7) b. K. McDonald (AUS. C) 6-4, 6-2; S. Hanika (RFA) b. M. Kidoweti (IAP) 6-3, 6-2; I. Cueto (FFA) b. E. Zardo (SUI) 7-6,8-0; A. Grossmen (E-U) b. S. Denet (YOU) 8-0, 5-2; N. Miyegi (IAP) b. M. Panifik (RFA) 6-2, 1-0, pb.; K. Sheron S. Goles (YOU) 6-0, 8-2; N. Miyagi (JAP) b. M. Pawilk (RFA) 6-2, 1-0, ab.; K. Sharpa (AUS, O) b. T. Phalps (E-U) 6-3, 6-3; J. Capristi (E-U) b. S. Testud FRA, W) 6-1, 8-1; C. Cohen (SU), O) b. A. Dechaume (FRA) 6-4, 7-6; M. Paz (ARG) b. K. Quentrec (FRA) 6-4, 2-6, 6-3; A. Sarchez-Vicerio (ESP, n° 3) b. N. Van Lotum (FRA, W) 6-1, 6-3.

Custifiene quart su tableau M. Malesva (BUL, n°5) b. S. Stafford (E-U) M. Melesva (BUL, n°6) b. S. Stafford (F-U) 6-2, 6-3; C. Caverzasio (TA) b. N. Jagerman (P-B) 6-4, 6-2; S. Martin (E-U) b. L. Field (AUS) 6-2, 6-2; L. Budarova (TCh) b. P. Hy (CAN, O) 6-2, 7-6; N. Zuereva (URS, n°10) b. C. Tanvier (FRA) 6-4, 7-6; L. Gildemelatar (CH) n 16) b. L. McNeil (E-U) 7-6, 6-3; E. Burgin (E-U) b. M. Werdel (E-U) 6-3, 3-5, 6-4; L. Meshki (URS) b. R. McQuillen (AUS) 6-4, 6-4; L. Sauchenko BRS) b. L. Corsato (SRA,

L. Meanki (LPS) D. H. ROLLINRON (ALIS) 6-4, 6-4; L. Saychenko (LPS) b. L. Corsato (SRA, 0) 6-7, 6-4, 6-4; H. Kelesi (CAN) b. C. Lindo-vist (SUE) 6-3, 6-0; M. Sales (YOU, n°2) b. K. Piccolini (TA) 6-0, 6-0. et évercuellement le numéro de tête de série, ou le qualité de qualifé (C), d'invités par les organisateurs (W), et de repâchés des qualifi-(Entre perenthèses la nati

# POUR RETROUVER VOTRE FORME PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE: CORTEXYL

Cortexyl est un antiasthénique dit psychostimulant: il est donc indiqué dans les asthénies fonctionnelles avec fatigue intellectuelle.

Contre-indications: grossesse, allaitement. Ce médicament contient du sodium : à éviter en cas de régime limité en sel. Demandez conseil à votre pharmacien.

SOEKAMI-LEFRANCQ laboratoires 94, rue Edouard-Vaillant 92300 Levallois-Perrel



VISA GP



# SOLIDARITE

# Nouvel effort en faveur des handicapés

- Cent établissements seront construits en trois ans
- Des jeunes appelés serviront d'accompagnateurs

LE INCINCE M JOUGE S I THE 1350 SEE

Sur proposition de M. Michel Gillibert, secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie, le conseil des ministres du mercredi 30 mai devait adopter un nouveau train de mesures en faveur de ceux que leur état de santé physique ou mental a privé de leur autonomie.

En novembre 1989, l'Etat et les associations s'étaient mis d'accord pour ouvrir, au cours des quatre prochaines années, des centres offrant une activité rémunératrice à 14 000 infirmes néanmoins capa-bles de travailler (le Monde du 10 novembre 1980). Cette fois il s'agit de venir en aide à une autre catégorie dont le sort est encore plus pénible : les adultes dont l'infirmité physique ou mentale est si tance permanente. Le nombre des établissements capables de les rece-

La Fondation de France

retire son agrément

à Enfance et Partage

Ne pouvant obtenir d'Enfance et Partage des justificatifs précis sur l'utilisation des fonds accordés, la

Fondation de France vient de lui

retirer son agrément et de suspendre

les subventions qu'elle devait lui

verser. Les documents fournis ius-

qu'à présent par l'association qui s'occupe de l'enfance maltraitée sont

jugés « très incomplets » et « ne per-

meuent pas de vérifier les affecia-

Actuellement environ 400 associa-

tions bénéficient de l'agrément de la

une commission composée de mem-

sierrafin de vérifier les comptes et

les affectations de ressources tout

Il est extémement rare que la Fon-

dation de France retire ainsi son

agrément, et encore plus pour un tel

motif. Généralement les retraits se

font pour « interruptions d'activi-

tés » Cette décision n'empêche pas

l'association d'exister mais enlève

une caution morale d'importance et

empêche tout transit de fonds par la

Fondation. Depuis quelques années. cette association, parraince par l'ac-

trice Carole Bouquet, draine des

sommes importantes. La dernière

campagne de publicité : « La loi est

injuste, donnons-lui une correction »

montrant la photo d'une ceinture en

cuir, avait été fort contestée par de

nombreux spécialistes de l'enfance,

agacés par ce qu'ils estiment être

Selon M∞ France Gublin, prési-

Alfa Romeo, qui va lâcher sur

les routes, à la rentrée, une 164

Quadrifolio Verde, sa dernière

version sportive haut de gamme

(200 ch atmosphériques), ne

néglige pas pour autant ses bonnes vieilles productions. Ainsi

son spider (on sait que le cabriolet

est à la mode) vient de fêter son

quart de siècle et fait en cette

veille d'été l'objet de soins atten-

tifs. On ne pouvait laisser passer

« l'évènement » sans avoir la

larme à l'œil. La descendante

directe de la Giulia Super rappelle

en effet l'époque de la Doice Vita

et autre Notte bien qu'elle ait vu le

Pour l'occasion, cette belle Alfa

a oris sous son capot, bien sûr.

l'essentiel de la mécanique gérée

par l'électronique qu'a mise au

point la marque pour ses versions

les plus récentes. Il reste que les

inconditionnels d'Alfa et les pas-

sionnés de la conduite au ras du

bitume auront bien du plaisir à

embarquer maigré, en quelque

Dépouillée des divers appen-

dices plastifiés que la firme ita-

lienne avait cru utile de faire poser

au cours des ans sur la caisse, le

spider retrouve sa ligne d'origine

sorre, cette audace.

jour six ans plus tard, en 1966.

une recherche du sensationnel.

comme la réalité des activités.

voir est fort insuffisant. Au point que l'on ne sait où diriger ces han-dicapés profonds lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte et qu'il doivent quitter les centres pour enfants où ils sont soignés au début de leur vie. Certains doivent être repris par leurs familles, d'autres sont casés dans des hôpitaux psychiatriques, d'autres encore sont contraints d'aller à l'étranger, en Belgique

C'est en inaugurant l'un de ces établissements, l'an dernier dans l'Aveyron, que M. François Mitter-rand a appris que la France ne dis-posait que de 6 800 places alors que les besoins sont largement supérieurs. Il a demandé à M. Gillibert d'engager un effort particu-lier pour combler cette carence de notre système de protection sociale. D'ici à 1993, le ministère de la santé s'engage à apporter sa part de financement (40 %) à la construction d'une centaine de maisons d'accueil spécialisées -

c'est leur nom - offrant 4 800 places. La plupart des régions en bénéficieront, tout particulière-ment l'He-de-France et le Nord-Pas-de-Calais où les besoins sont les plus pressants. Il en coûtera à l'Etat 400 millions de francs. Les collectivités locales et les associations apporteront le reste, soit 600 millions de francs environ.

Les nouveaux établissements seront gérés par les associations qui devront engager plusieurs mil-liers d'employés et de soignants. Les frais de fonctionnement – plus de 700 millions de francs par an – seront supportés par les caisses d'assurance maladie. C'est donc un effort considérable qui va être engagé par la collectivité nationale pour assurer une survie décente aux plus défavorisés de ses mem-

Une autre mesure déjà prévue dans son principe va recevoir une application pratique : dès le début de 1991, les jeunes appelés qui en

feront la demande pourront effectuer un service civil en se mettant à la disposition des handicapés. Il ne leur sera demandé aucune qualification particulière car ils ne remplaceront pas les personnels soignants, Leur rôle sera d'assiste les infirmes dans la vie quotidienne, de les aider à sortir, de les accompagner sur les lieux de travail etc. Ces appelés travailleront sous la tatelle de municipalités on d'associations. Ils toucheront leur solde, accomplirent leur temps réglementaire. Mais, après avoir fait leurs classes comme les autres, ils abandonneront l'uniforme et entameront leur tache civile. Pour la première année, cent cinquante. volontaires seront demandés. Si l'expérience se révèle positive, le service civil auprès des handicapés sera progressivement étendu an cours des années suivantes.

MARC AMBROISE-RENDU

## CULTURE

## La mort d'Yves Brayer

Le peintre est mort le mardi 29 mai à Paris. Il était âgé de quatre-vingt-deux ans

Né le 18 novembre 1907 à Versailles, Yves Brayer fait ses débuts de peintre dans les années 20. Il travaille alors à l'ecole des Beauxarts où il est encouragé par l'amitié tions des fonds comme le suivi des de Jean-Louis Forain. En 1927, une bourse de l'Etat lui permet de visiter l'Espagne, où il peint des toiles à dominantes d'ocre et de Fondation de France. Chaque année noir. Puis il se rend au Maroc et, à partir de 1930, l'année où il bres de la Fondation et de personnaobtient le Grand Prix de Rome, il iourne en Italie, dont il rapporti de nombreuses gouaches retraçant la vie romaine ainsi que des tableaux de scènes vaticanes, cette fois volontiers dominés par le

rouge des robes des séminaristes. C'est après la guerre que ce méditerranéen de cœur vivant en partie à Cordes, dans le Tarn, devient l'un des peintres figuratifs français les plus populaires avec ses chevaux de Camargue ou ses oliviers de la plaine des Baux, qu'il peint dans un style clair, aisè, plus apprécié du milieu littéraire - Mac Orlan, Giono, Carco, Andre Cham-

Paralièlement à la peinture, Brayer a beaucoup pratiqué la gra-vure et la lithographie. Il a réalisé, à partir du début des années 40,

son, Armand Lanoux ont écrit sur

tumes pour l'Opéra. Il a aussi illustré de nombreux ouvrages, dont le Soulier de satin, de Claudel, les Bestiaires, de Montherlant, Du sang, de la volupté et de la mort, de Maurice Barrès ; il a dessiné des cartons de tapisseries et peint des décorations murales. Elu membre de l'Académie des beaux-arts en 1957, il a été conservateur du Musée Marmottan à Paris, qui breuses expositions out été consa crées à son oeuvre, en particulier

entre 1957 et 1972.

# Pause à l'Orchestre national de Lyon

Critiqué par ses musiciens. Emmanuel Krivine sort de son silence

de notre bureau régional

Après les attaques personnelles dont il a été l'objet de la part de ses musiciens (le Monde du 15 mail. Emmanuel Krivine, directeur musical de l'Orchestre de Lyon, est sorti de son silence, au cours d'une conférence de presse organisée le mardi 29 mai par la municipalité de Lyon.

que Pininfarina lui avait choisie

Tout juste si les groupes optiques

base du tableau de bord, pratique-

d'une direction assistée. Ce qui

n'est pas rien quand on a le sou-

venir des efforts à faire pour ame-

Et puis, très nouveau, les freins

parviennem à ralentir le bateau

sans trop d'effort sur la pédale.

Histoire d'en faire encore plus, un

différentiel autobloquant a été

Tout cela incite à une conduite

qui soulèvera la joie des amateurs

de survirages et de la propulsion.

Pour 139 000 francs sans les

options. An I le bon vieux temps.

ner l'animal à se garer en ville.

ment à l'horizontale.

dente d'Enfance et Partage. A propos des contrôles de fonceffectivement « du retard dans la fourniture de certains chisses » et tion, qui se sont déroulés le samedi 26 mai et qui ont concerné dix ins-« des détails n'ont pas été don « Nous sommes en train d'établir un dossier complet. » trumentistes (trois ont été radiés, un maintenu, cinq ajournés et un rétrogradé), Emmanuel Krivine a

AUTOMOBILE

Alfa Romeo Spider : Ah ! le bon vieux temps

souhaité que « ce type de contrôle devienne courant, normal et entre dans les mœurs ». Reprenant les reproches sur son caractère, le chef d'orchestre a reconnu : « J'ai été chef invité de l'Orchestre entre 1985 et 1987 et je faisais beaucoup plus de crises que maintenant. Pourtant, lorsque j'al été nommé directeur en 1987, les musiciens ont èté d'accord à plus de 90 %. Je ne suis pas devenu un ange. Je dis parfois des choses « san-antonionesques ». Alors, je veux bien respecter la clause de délicalesse, mais elle doit être valable pour tout le

Reconnaissant qu'il avait pensé

Problème Nº 5271

démissionner, Emmanuel Krivine a précisé : « J'al finalement décide de rester. Je me suis dit que je ne pouvais pas partir alors qu'on commence à mettre en place une nou velle politique. Si le recrutement est bien fait, il ne doit pas y avoir de

M. Jacques Oudot, adjoint aux affaires culturelles, a réaffirmé le soutien de la municipalité à Emmanuel Krivine . Deux jours avant le concert avec Isaac Stern en soliste - où les musiciens pourraient manifester leur méconte ment - ce rappel solennel avait valeur d'avertissement.

1. Qui ont donc leurs vignettes

- 2. Frais pour l'opération. Est

sans utilité pour le caissier.

3. Mère de neuf filles. - 4. Mainte

nant, c'est Annaba. Pronom. D'un

auxiliaire. - 5. Patrie d'un ancêtre.

Quelque chose de piquant. Une 1le

grecque. - 6. Une vraie punaise.

Qui n'a donc pas été écrite pour

rien. - 7. Nom d'un petit bon-

homme. Est finalement emporté.

8. Plat à la campagne. Où il n'y a

pas mèche. - 9. Organe de la

gorge. Est vraiment étouffant.

PIERRE MOULINIER

# MOTS CROISES

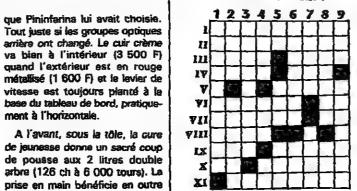

HORIZONTALEMENT

l. Peut caler quand il est à cheval - II. Plus elle est grande et moins il y a de bagages. - ill. Possessif. Fit preuve d'attachement. - IV. Unité de volume. N'est pas grande quand elle est noire. - V. Utile pour celui qui veut exprimer des regrets. - Vi. Peut porter les pornpons. Un peu de lumière. -VII. Une jolie histoire d'amour. Préposition. - VIII. Des créateurs pour les anostiques. - IX. Une arosse tranche. Peut être évoqué dans un mauvais pas. - X. Abréviation. Pique en été. - XI. Une Belge qui ne nous dit vraiment rien. VERTICALEMENT

Solution du problème nº 5270 Horizonta muent

I. Mémoire. - II. Averse, Pi. -III. Eire. Cals. - IV. Sec. Génie. -V. Truelle. - VI. Roue. Né. -VII. Orel. Unau. - VIII. Etner. -IX. Tee. Ev. - X. Ventrue. XI. Chenue, Su.

1. Maestro, Tic. - 2. Evier, Rue - 3. Mercure. Eve. - 4. Ore. Eole. En. - 5. is. Glu. Tenu. - 6. Rece leur, Té. - 7. Ane. Nier. - 8. Pli. Naeyus, - 9. Ciseleur. Eu.

## **AGENDA**

## CARNET DU Monde

<u>Décès</u>

M\*-Paule APPAIX,

Les obsèques ont eu lieu à Valence le 23 mai 1990.

Me Jean-Claude Bouffau son épouse, M= Jenn Manoha, M, et M= Alain Paraf, M= Françoise Bouffan

M. et Me Vladimir Bogoj sa tante, ses sœus, beaux-irè ont la tristesse de faire part du rappel :

M. Jean-Claude BOUFFAULT, docteur vétéfinaire, diplômé de Maisons-Alfort et de la fáculté de médecine de Paris, chevalier de l'ordre national du Mérite;

survenu le 26 mai 1990, dans sa

La messe de funérailles sera célébre en l'église Saint-Pierre de Neuilly, k jendi 31 mai, à 11 beures.

L'inhumation auta lieu dans le caveau de famille de Bourges-Asnières (Cher).

Un service religieux aura lieu eux Etats-Unis d'Amérique ultérieurement. Cet avis tient lieu de faire-part.

26, rue Borghése, 92200 Neuilly-sur-Seine.

M™ Pani Cremona, Le docteur et M= Tony Cremona, leur fille, Mario-Raphaële, Ainsi que toute teur famille, ont la douleur de faire part du décès de

M° Jean-Claude CREMONA, avocat à la cour,

enruena le 18 mai 1990, à l'âre de

Les obsécules ont en ficul dans l'inti-mité familiale. L'inhumation s'est faire au cimetière

- Mª Maurice Daboval,

sen épouse. Ses huit enfants, . Ses quatorze petits-enfants.
Ainsi que toute la famille,
out la douleur de faire part du décès du

général (CR) Maurice DABOVAL, grand officier de la Légion d'honneur,

Les cérémonies religiense et militaire auront lieu le vendredi 1º juin, à 14 h 30, en la chapelle du lycée militaire

le 27 mai 1990, muni des sacrements

Cet avis tient lien de faire-part.

Ronte de Carpentras, 84570 Malemort-de-Comtat.

ont la douleur de faire part du décès de Natacha DIOUJEVA;

venu le 28 mai, à Paris.

Les obsècnes religieuses auront lien le vendredi le juin, à 14 heures, en l'église russe orthodoxe de la rue Daru,

L'inhumation aura lieu an Père-La 

Ni ficurs ni couronnes. Cet avis tient lieu de faire-part.

Et les membres du Laboratoin d'ethnologie et de sociologie comparaont la douleur de faire part de la mort de leur collègue et ami

Eagine FLEISCHMANN, sur de recherche honorain an Centre national

Université Paris-X. 92001 Nanterre.

- Le mercredi 23 mai 1990, 📝 Jesuse MARQUER. née Catala,

est décédée, dans sa soixante année, à Caest.

De la part de Ses cufants et petits-enfants, Ses beiles-filles et gendecs, Ses steurs et son frère, Ses mièces et sex meveux. Et de tous ceux qui l'dat aimée.

Une réunion aura tien dans l'intimité

- Corinne et Guy LECLERC GAYRAU, Haes WITKAMP, Sa famille Et ses amis

e 21. mai 1990, à Bussum (Hotian

« Elle avait l'ardeur et le rayonne

ment de ceux qui sasent que la mor défie leur destin. » 13, rue du 3-Septembre, 06320 Cap-d'Ail. 52, boulevard Flandrin, 75116 Paris.

Meentweg 63, Bussum, 1406 KD.

Communications diverses

Consident combative les extrémismes ? - Diner-débat du Club 92, ôtganisé le 14 jain 1990, à l'Assemblée nationale avec Michèle Barzach, Jean-Louis Bourlanges, Bernard Cohen-Hadad, Arezki Daharani, Jean-Marie Daillet, Dominique Jamet, Bertrand Resouvin, Fabien Roland-Levy, Club 92 Td.: 42-40-22-58.

Remerciements

M= Felix Brugan Et sa familk remercient tous cons gul lour out manifesté lour sympathie lors du décès

M. Feix BRUNAU, idspectaur général honom des Bâtiments civils et Palais nationaux, président fondateur de la Cué internationale des arts.

Mer Paul Reuter.

M. es Mer Jena-Nicolas Reuter,
dans l'impossibilité de répondre par
lettre à tous les témograges de sympathie qui leur out été adressés à l'occasion du décès de

PROI REUTER.

prient tous crux qui se sout associés à leurs deuit de receveir leurs remercie-COLUMN TO A STATE OF

Anniversaires

- A l'aube du 39 mai 1968;

Mw Raymond LAFAYE.

nous quittait à l'age do quarante-trois - 47 4 -10 tora 986 8

The there are no party of the theory of the Vous qui l'avez connue et aimée, soyez aux côtés de son époux, en ce cruel anniversaire, par une pensée affectueuse pour elle et pour ce qu'elle THE PLANT COLUMN THE PARTY if he has a Statement and

Tibe sur etide emplie

tik ka parabi ar<del>ea **renb**jire</del>l

ef to street their Mr. Off

PLANE HOLE

PLICE

DIRATURES ME

THE REAL PLANS

Messes anniversaires It y a vingt ons,

Denis COUTROT nous quittair.

Et ses amis.

e rémisent le vendredi 8 juin 1990, à 19 heures, chapelle des Capucins, 26, rue Boissonade, Paris-14.

Erratum - Une messe a été dite le mercred 30 mai, ca l'église Saint-Étienne-du

Mont. Paris-S, à la mém Marguerite GODEC-DEFRANCE,

De la part de Jean-Pierre, Marie-Claude et Julien.

- Le docteur et M- J. Poujoi M. Bernard Poujol.
M. et Ma Vincent Poujol.
M. et Ma Vincent Poujol.
Ma Inflicte Portalie.
Ma Monique Portalier.
Sat la fristesse de faire part du décès

docteur J.-P. POUJOL, chevalier de la Légion d'honneur.

lans sa quatre-vinat-douzième année.

Les obseques solgienses ont en lieu le vendredi 25 mai, en l'église du Saint-Espeit, Paris-12, suivies de l'inhumation au cimetière du Père-Lachaise.

CONFÉRENCE

EXCEPTIONNELLE **PATRICK PERIN** LES MÉROVINGIENS

Mercredi 30 mai à 20 h dans la Basilique **SAINT-DENIS** 





CHEST DU MORAL

The Section of the Se

The second of th

Many for a contrast contrast of the second

water Mary No. of the St.

Jage - 1 ph gallet 1

April 1 may 1 may

Belleville and

A CONTRACTOR OF STATE OF STATE

## **AGENDA**

## MÉTÉOROLOGIE

PRÉVISIONS POUR LE 1er JUIN 1990 A 12 HEURES TU



SITUATION LE 30 MAI 1950 A 0 HEURE TU



Evolution probable du temps en France entre le mercradi 30 mai à 0 heure et le jeudi 31 mai à 24 heures :

Line zone parturbée evacue l'est du pays et les conditions redeviennent anticycloniques. Jeudi : du soleil sur la majeure

. Le matin, le ciel sera très mageux sur le quart nord-est et près de la frontière traisenne. De la Normandie au bassin méditeranéen, il y aura aussi des nueges, mais ils seront un peu moins nombreux. Sur la moitié ouest le ciel sera dégagé, mais des brumes seront possibles.

真蛇柱

4

2. °

En cours d'après-midi, le temps ensoleillé s'étendra à la majeure par-tie du pays. Des nueges seront pré-sexts du Nord: à le Côte-d'Azur mais les n'empêcheront pes le soleil de brê-les, il y en aura également près des purénées.

Sur le golte du Lion, le vent du sud-est souffiere modérément et provo-quere des entrées manumes. Les températures minimales iront de 8 à 10 degrés sur la moitié est, 10 à 12 degrés sur l'ouest et 13 à 15 près de la Médicaranés.

Les maximales iront de 18 à 20 degrés près des côtes de la Manche, 20 à 25 degrés sur la moitié nord et 23 à 28 degrés sur la moitié sud.



TEMPERATURES maxima - misima et temps observé Valeurs extrêmes relavées entre le 29-05-90 à 6 hours TU et le 30-05-90 à 6 hours TU



★ = temps universel. C'est-à-dire pour la France : heure moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nation

## RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » : □ Film a éviter ; ■ On peut voir ; ■ E. Ne pas manquer ; ■ E. Chef-d'œuere ou classique.

## Mercredi 30 mai

20.45 Variétés : Secrée soirée. Avec Philippe Lavil, Marina Vlady, Enrico Macies, Tina Turner, Michel Berger, Lonnie Gardon, Félix Gray, Diclier Barbelivien, Michel Fugain, Véronique Genest, Vanessa Baradie. Nichel Fugain, Veronique Genest, Venesi Paradis.

22.35 Magazine: En quête de vérité.
Présenté par Jean-Pierre Foucauk.

23.40 Journal, Météo et Bourse.

1.00 Série: Drôles d'histoires (et à 3.35).

1.10 TF1 nuit.
1.45 Feuillaton : C'est déjà demain.
2.10 Info revue.
2.55 Téléfilm : Le vignoble des maudits.

20.45 Série : Sentiments. La tricheuse, de Joyce Bunuel, avec Lud-mila Milanel, Martin Secks. 22.20 Sport : Tennis, internacionaux de Roland-Gerros (résumé des nestrèes de la journée).
23.15 Informations : 24 heures sur la 2.
23.30 Météo.
23.35 Magazine : Du côté de chez Fred,

FR 3 20.35 Concours Eurovision
des jeunes musiciens.
Présenté per Alain Dusuit, depuis le Musikverain de Vienne. Représentante française :
Anne Gastinel, violoncelliste.

22.25 Journal et Méthio.

22.50 Magazina : Mille Bravo.
Présenté per Christine Bravo. Avec Dick
Annegem, Les Avions, Le Custuor Parleii
(Régis Pasquier et Jean-François Heisser),
Fino Gomez Band.

23.45 Mesique : Carnet, de notes.
Présude en mi bémoi mineur, de Bach, par
Emile Naoumoff, piano. 20.35 Concours Eurovision

CANAL PLUS

21.00 Cinéma : Le retour des mousquetaires, m

15.15 Fauilleton: Orages d'été (3 épisode).
16.45 Tiercé à Chantuly.
16.50 Club Dorothée, Ceroice.
17.05 Série: 21 jump street.
17.55 Série: Hawaii, police d'Etat.
18.50 Avis de recherche.
18.55 Fauilleton: Earne-Benier.
19.25 Jeu: La roue de la fortune.
19.55 Divartissement:

1.05 TF 1 nuit.

14.10 Sport : Tennis.

20.40 Magazine : Envoyé spécial.

De Paul Nahon, présenté par Bemard
Benyamin. Les intégnates sur les marches
du pouvoir ; Massacre à la tronçonneuse ;
Les espoirs noirs.

21.40 Le capéra cachés

13.00 Sport: Termis.
Internationant de Roland-Garros.
15.00 Flash d'informations (et à 17.00).
15.03 Sport: Termis (suite).

internationaux de Roland-Gerros infernationaux de Roland-Gerros informationa : 24 heures sur la 2.

Magazine : Du côté de chez Fred. De Frédéric Mitterrand. Le retour à la terre

en direct et en Eurovision.

21.40 La ceméra cachés. 22.20 Sport : Termis

FR 3

23.15 informati 23.30 Météc.

Film britannico-franco-espagnol de Richard Lester (1989). Avec Michael York, Oliver Reed, Frank Finlay. 22.35 Flash d'informations. 22.40 Cinéma:

Biancs cassés.

Film français de Philippe Venauk (1988).

Avec Jacques Bonnaffé. Sylvie Orcier.

Ciristophe Odent.

Cinéma: L'éclipse. ESE

Film italo-français de Michalangalo Anannioni (1961). Avec Alain Delon, Monica

Vitti, Francisco Rabal (v.o.).

Magazine: Rapido.

Rediffusion du 27 mai. 22.40 Cinéma :

20.40 Histoires vraies.

Acts d'amour, séléfilm d'Anthony Harvey et
Anthony Page, avec Glenda Jackson, Dirk Bogarde. 22.35 Débat : L'insertion des handicapés.
Animé par Giles Schneider.
23.30 Magazine : Nomades.
0.00 Journal de minuit.

0.10 Bergerac (redff.). 1.15 Série : Tendresse et passion. 1.10 serie : l'encresse et pa 1.40 Série : Voisin, voisine. 2.40 Tendresse et passion. 3.05 Le journal de la nuit. 3.15 Volsin, volsins (et à 4.35). 4.10 Tendresse et passion (et à 5.35).

M 6 20.35 Téléfilm: Trou de mémoire.

De Mike Robe, avec Karl Maiden, William Devane.

22.10 Téléfilm: Mortelle rencontre.

De Christian Nyloy, avec Patrick Duffy, Loni Anderson (rediff.).

23.50 Musique: Boulevard des clips (et à 0.10).

O CO Sir minutes d'informations.

0.00 Six minutes d'informations, 0.00 Six rumines a stromaciona; 0.05 Informations; Dazibao. 2.00 Rediffusions. Avec ou sans rock; Portrait de Patricia Keas; Portrait de Serge Reggiani; Culture

pub remix; Parcours santé se voirt); M 6 aime (cinémanimeux); Cuiture pub remix.

## LA SEPT

20.05 Documentaire:
10 jours... 48 heures. (v.o.).
De Georges Dufaux.

21.00 Téléfilm : Le peloton d'exécution (v.o.). De Michel Andrieu. 22.30 Documentaire : L'âge d'or du cinéma. De John Edwards, Devid Mingey,

23.00 Documentaire : Musée d'Orssy. (2). Bailey Silleck. De Pierre Dumayet.

## FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. Le pastiche littéraire. 21.30 Correspondances. Des nouvelles de Belgique, de le Suisse et du Canada. 22.00 Communauté des radios publiq

de langue française. 22.40 Nuits magnétiques. L'anignée.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda, Michael Franks,

## FRANCE-MUSIQUE

20,30 Concert (donné le 14 mai en l'église Saint Concert (donné le 14 mai en l'égise Saint-Germain-l'Auxerrois): Virgo salutiferi, de Des Prés; Missa pro defunctis, de Riche-fort; Christus mortus est pronobis, Domi-nus regnavit, de Des Prés; La sestina, da De Pelestrina: La bella netta ignutis, de Rore: Hélas, mon Dieu, de Lejeune; Anchor che col partire, de Rore; lo sen ferito, de De Pelestrina, per Les Sonorités opposées, dir.: Frank Langlols.

23.07 Jazz-ciuth. En direct du Sunset, à Paris : le sextette de la planiste et chanteuse Lavelle.

## Jeudi 31 mai

20.05 Jeux: La classe.
20.35 Cinéma: L'épreuve de force. III
20.35 Cinéma: L'épreuve de force. III
Avec Cint Essuvood, Sondre Locke, Pet
Hingle.
22.30 Journal et Météo.
22.55 Documentaire: Lauren Becall
reconte Humphrey Bogart.
De Devid Heeley, avec la participation d'ingrid Bergman, Richard Brooks, Alistaer
Cook, Katherine Hepburn, John Huston.
0.20 Musique: Carnet de notes.
Choral: Jésus que ma joie demeure de
Bech, par Emile Naoumoff, piano.

## CANAL PLUS

La main droita du diable. 

Film eméricain de Costa-Gavres (1988).

Avec Debra Winger, Tom Berenger, John

15.35 Cinéma : Cinema : Le maître de musique. EE Film franco-belge de Gérard Corbiau 1987), Avec José Van Dam, Arme Rous-

(1987), Avec José Van sel, Philippe Volter. 17.10 Magazine : Dontact. 17.25 Sport : Cyclisme. Tour d'Italie.

17.50 Cabou cadin. Zorro. - En clair jusqu'à 20.30-

18.15 Dessins animés : Ca cartoon. Présentés par Philippe Dana. 18.30 Top album.
Présenté per Marc Toesca.

19.20 Magazine: Nulle part ailleurs.
Présenté per Philippe Gidas
et Antoine de Caunes.

20.30 Cinéme: Un affor sans retour. M.
Film américain de Ronnie Rondel (1988).
Avec Wings Hauser, Robert Tessier,
Robert Ahola.

22.00 Filest d'informations.

22,00 Flash d'informations. 22.05 Cinéma: Les fficus. 19 E Film américain de Berry Lavinson (1: Avec Richard Dreyfuss, Berbera Hershey (v.o.).

LA 5

14.30 Série : Soko, brigade des stups. 15.25 Série : Bergerac. 16.26 Dessins animés.

18.50 Journal images. 19.00 Magazine : Reporters. 19.45 Journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Téléfilm :

19.00 a port : Lennis (sume).
Imemetionaux de Roland-Garros.
19.00 Le 19-20 de l'information.
De 19.10 à 19.30, le journel de la région. Le Monde SOFRESNIELSEN Audience TV du 29 mai 1990

| 2110             | 181166                                  |                      | COO SAME        |                  | <b>"</b>             |                      |                     |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Auctionce instar | tanée, France entière                   | 1 point = 202        |                 | FR3              | CANAL +              | IA5                  | M6                  |
| HORAIRE          | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TV<br>(48 %) | TF1                  | A2              |                  | Nuile part           | Reporters (          | Cathy et Aline      |
|                  | (40. 24                                 | Sente Barbera        | , other         | Actual rég. 16,2 | 1,3                  | 2,7                  | 1.7                 |
| 19 h 22          | 45,5                                    | 18,2<br>Roue fortune | 5.6<br>Tennis   | 19-20 Infos      | Nulle part           | Journal<br>3.7       | Fête maison<br>3,6  |
|                  | 50,7                                    | 24,1                 | 6,5             | 9.5              | 2,8<br>Nuite part    |                      | Cosby Show          |
| 9 h 45           |                                         | Journal              | Journal<br>14.3 | La chesso<br>9,8 | 2.4                  | 5,8                  | 4.9                 |
| 20 h 16          | 81,9                                    | 25.0                 | -               | Marche           |                      | Deux mission.<br>8,9 | Sans familie<br>3.7 |
|                  | 64.2                                    | Zone rouge<br>25,9   | 15,9            | 7,3              | 3,5<br>Empire soleil | <del></del>          | Sans famille        |
| 20 h 55          |                                         | Zone rouge           | Coup strocoo    | Marchs           | 3,8                  | 9.4                  | 3.2                 |
| 22 h 08          | 65.3                                    | 27.9                 | 15,4<br>Tennis  | Tennis           | Empire solei         | China Beach          | Défense<br>2,3      |
|                  |                                         | Pub<br>17,6          | 7,8             | 4.8              | 3,2                  | 2.7                  | 1                   |
| 22 h 44          | 39,2                                    |                      |                 |                  |                      |                      |                     |

L'innocence foudroyée.

De Sandor Stern, avec Melinda Dillon,
Jonna Lee.
Une jeure adolescente un peu perdue.

22.25 Série : Deux fiics à Miami.

23.30 Magazine : Désir.

0.00 Journal de minuit.

## M 6

14.45 Sério : Maîtres et valets. 15.35 Musique : Boulevard des clips (et à 0.35).

17.15 informations : M 6 info. 17.25 Série : L'homme de fer. 18.15 Série : L'ami des bêtes. 18.55 Série : Aline et Catiny. 19.25 Série : La fête à la maison.

19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby show. 20.35 Cinéma :
Belles, blondes et bronzées, C
Belles, blondes et bronzées, C
Film français de Max Pécas (1981). Avec
Nichel Vocoret, Philippe Klébert, Xavier

22.05 Série : Brigade de nuit.

23.05 Série : Destination danger. 0.00 Six minutes d'informations. 0.05 Informations : Dazibao. 0.10 Magazine : Chermes. 2.00 Rediffusions.

## LA SEPT

15.00 Cinéma : Les mâles II-Film canadien de Gilles Carle (1970). Avec Donald Pilon, René Blouin, Andrés Pelletion

16.45 Court métrage : La confer De Claude Renaud. 17.00 Documentaire : France et France (2).

De Clafford Chanin. 18.00 Documentaire : Vive Québec. De Gilles Carle. 19.30 Magazine : Imagine 20.00 Documentaire : Histoire parallèle.

De Philippe Grandrieux. 21.00 ➤ Documentaire : Poussières de guerre (1). De Frédéric Laffont et Christophe de Pon-

22.00 Documentaire : Dizzy atmosph De Frank Cassenti.

23.00 Concert: Dizzy Gillespie et Max Reach.

## FRANCE-CULTURE

20.30 Dramatique. Le rat de marée, d'Ambre Atlan. 21.30 Profils perdus. Henri Aigueperse (1ª partie).

22.40 Nuits magnétiques. 0.05 Du jour au lendemain.

## 0.50 Musique : Code. Michael Franks.

FRANCE-MUSIQUE 20.30 Concert (en direct du Théâtre des Champs-Elysées) : Idoménée, musique de bellet K 367, Concerto pour piano et orchestre nº 20 en ré mineur K 466, Symphonie nº 41 en ut majeur K 551 de Mozart, par l'Orchestre philhermonique de Radio-France, dr. Beminard Klee ; sol. : Christian Zacharias, piano. 22.30 Studio 116.

23.07 L'invité du soir. Gabriel Bacquier



20 Le Monde • Jeudi 31 mai 1990 •••



FOUR IKEA

POUR DE SMIE ROI DE SUED

Nous profitons du passage à Paris de son Altesse Royale Carl XVI Gustaf pour le féliciter du bon usage qu'il fait de l'argent public.



Ils sont fous ces Suédois (sauf Sa Majestie)

IKEA PARIN NORD II AUTUROUTE AL ZI PARIS NORD IL LUN - VEN: 10 II-20 H SAM: 9 H-20 H DIM: 10 H-19 H NOCTURNE: MER 22 H TEL: (1) 48.83.20.25.

IKEA PARIS EVEN' AUTOROUTE AR EVRY LISSES. LUN - VEN. 10 H-20 H SAM: 9 H-20 H NOCTURNE: JEU ET VEN 22 H TEL. (1) 64.97.71.20.

IKEA LYIN ZAC DU CHAMP DU PONT ST-PRIEST LUN - VEN: 10 H-20 H SAM: 9 H-20 H NOCTURNE: JEU ET VEN 22 H TEL 78-28-19-49.

IKEA MARSEILLE RN UR. C. CIAL VITROLLES ESPACE. LUN - VEN: 10 H-20 H SAM: 9 H-20 H DIM: 10 H-19 H TEL 42:898-16.

IKEA BORDSAUX C. CIAL BORDSAUX-LAC: LUIN - VEN: 10 H-20 H SAM: 9 H-20 H NOCTERNE: MER 22 H



den cambace The cambace Car sas reporte SIRLES

LITE



Le social

et la géographie

Au moment où le président de la République relançait à Auxerre l'offensive contre les inégalités sociales en France line page 32), M. Jacques Chérèque plaideit à l'Assemblée nationale

pour une politique plus hardie d'aménagement du territoire.

Cels sfin de lutter contre les

favorisées et celles — les Cévennes, la Meuse ou ... la

déséquilibres entre les régions

Nièvre - qu'on peut classer permi les « handicapées » de la

Les mots-ciés, les directives ? il y en a quatre : compétitivité mais sussi justice, sélectivité, arbitrage. La décentralisation ne

doit pas conduire l'Etat à renier

ses fonctions d'architecte et de régulateur par le moyen des finances publiques.

Ce rappel n'est peut-être pas

inutile. On a trop tendance dans les milieux politiques à raisonner comma si les problèmes

français se ramensient tous à la

région parisienne, Quand M, François Mitterrand dénonce

l'enrichissement « en dormant »

de certains, il vise notamment

les propriétaires de terrains et

propriétaires en revendant une maison, un appartement ou un

terrain ne sont-elles pas surtout un phénomène parisien ? Et ces plus-values ne sont-alles pas le

plus souvent réemployées pour

Faut-il modifier le régime de

restion des plus-values des perticuliers, parce que l'offre est

en région parisienne très insuffisante pour satisfaire une

demande toujours croissants ?

Le risque serait double : raréfler

un peu plus les mises sur le marché, ce qui ferait monter les

prix encore plus vite; à plus long terme, inciter l'épargne à se placer à l'étrenger. Quant aux plus-values sur valeurs mobilières, si la fiscalité qu'elles mobilières, si la fiscalité qu'elles

supportent apparaît blen légère, l'adhésion à l'Europe confirmée en 1985 nous a entraînés dans

un libéralisme à tout va qu'il est

Il n'est d'ailleurs pas inutile de

propriétaires et qu'un risque

Le problème le plus urgent posé par les inégalités reste celui du chômage : qui n'a pas de travail

n'a pas assez de ressources

pour vivre décemment. De ce

connaissons depuis 1987 est la

d'inciter le patronat à plus tenir

lleure des « réformes ». Et

point de vue, la croissance économique que nous

M. Mitterrand a bien raison

compte des qualifications de

chacun au moment ou est

existe toujours au jeu de la

se souvenir que pendant longtemps les valeurs mobilières n'ont pas rapporté

grand-chose à leurs

d'immeubles. Mais les

formidables plus-values qu'ampochent de nombraux

23 Les Français face à leurs machines Le palmarés des villes les plus chères 30 Marches financiers 31 Bourse de Paris

## Le débat à l'Assemblée nationale

## Consensus pour la relance de l'aménagement du territoire

Demandé avec insistance à automne demier par l'ensemble des députés le débet sur l'aménagement du tarritoire a eu lieu le 29 mai à l'Assemblés nationale et a est poursirvi jus-qu'à l'autre du mercredi 30 mai. Pas moins de guerante cing orateurs étalent inscrits et, au dela des clivages politiques, il est vite apparu que s'atalent restemblés, en début de séance dans l'hémicycle, une soixantains de « complices ».

Sur quere points se moins – mises à part les fausies succe apportées par les fausies succes apportées par les conteurs communistes montes à les conteurs communistes montes de les conteurs communistes montes de les conteurs communistes montes de les contents de les con

les orateurs communistes prompts à dénoncer le dépérasement industriel et les cadeaux, aux, grandes entre-prises, — les députés ont exprimé un

- le fonctionnement interministénel de la politique d'aménagement du territoire deprait être mieux affirmé et le supiere responsable être ratta-ché directement à Matignon;

ries moyens financiers à la dispostice de cette politique doivent dousuon de ceue pontique dovent don-bler dans les trois ans qui viennent, potamment pour attirer les entro-prises étrangères en région; les villes, depuis les grandes métropoles jusqu'aux sous-préfec-tures, doivent s'organiser en réseaux;

une politique spécifique (incita-tion fiscale) doit être imaginée en faveur des zones rurales en perte de

Préparé de longue date par les services de Jacques Chérèque, le débat a permis sux députés représentant la France profonde, comme aux maires, d'éviter les panégyriques, les plaidoyers pro domo, les propos poujadistes et d'exorciser fantinomie trop facile entre Paris et la province.

Avec Michel Dinet (PS, Meurthe-et-Moselle) comme président et Jean-Pierre Kuchéida (PS, Pas-de-Calais) comme rapporteur, la commission de la production et des échanges avait préparé sans complaisance un rapport d'information très précis qui com-

presid des propositions judicieuses. Retenons-en quare :

- institution d'un crédit d'impôts pour l'installation d'activités dans les zones de faible densité démographi-

orise en charge par la région d'Ile-de-France elle même des politiques internes de rééquilibre et d'équi-

de l'aménagement du territoire des services de la délégation à la Ville, du Pian et de la DATAR; = compétences élargies de la DATAR vis à vis des départements et

LOALIAN VIS-2-VIS des departements et territoires d'outro-mer, ce qui aujour-d'hui, n'a pas encore requ le seu vert du ministre en charge de ce secteur, M. Louis Le Pensec.

### « Des asines à la campagne »

Pour Georges Chavanes (CDS, Charente) plus de huit cents cantons ruranx sons en voie de paupérisation et de désespérance. Dans ces zones, afin d'y installer des ateliers de proarin d'y instance des aiemes de pro-duction de cinquante à cent emplois, il importe de créet une prime spéciale pour les projets industriels de petite dimension. Le maire d'Angoulème, ancien industriel, qui a fait l'expé-rience des « usines à la campagne », fante à 200 millions de ferres l'enévalue à 300 millions de francs l'en-veloppe qu'il faudrait dégager chaque année. M. Maurice Ligot (UDF. Maine-et-Loire) a mis, pour sa part, l'accent sur le déséquilibre flagrant qui existe entre les crédits destinés à combler des déficits (SNCF, Charbonnages, RATP) et ceux, bien inférieurs, destinés à promouvoir réellement les expériences de développement local

Ofivier Guichard (RPR, Loire-At-lantique), défendant bec et orgies. Pinstitution régionale, dénonce la multiplication dans le désordre des dontrats partieulers eure l'Ent et les villes, les départements ou les univer-sités. De même, pour lui, il ne fant par que des associations de villes, par exemple entre Alençon, Le Mans et Tours, autour d'un projet d'autoroute, contrarient la politique des régions

qui doivent être, elles, les interlocu-teurs privilégiés de l'Etat. Michel Girand (RPR, Val-de-Marne) fustige les « médiocres esgnottes » réservées aux régions minières, aux zones rurales ou à la montagne et propose la mise en scène de deux couples : celuides grands aménageurs (l'Etat et les Régions) et celui des gestionnaires de proximité (départements et communes). Une idée que Jacques Chérè-que n'a pas rejetée, loin s'en fant.

A la fois pour conforter des « locomotives » puissantes du développe-ment et bien loties comme Paris, Rhôno-Alpes ou Toulouse et pour soutenir aussi less handicapés de la croissance » (qu'il s'agisse des Cévennes, du Morvan, des Alpes-du-Sad ou d'un département comme le Pas-de-Calais), à gauche comme sur les bancs des députés les plus libé-raux, une implication politique et financière plus àffirmée de l'Ent a éé

Parmi les suggestions avancées par Jean-Pierre Balligand (PS, Aisne), rapporteur du budget de l'aménago ment du tecritoire, deux méritent d'être retenues : la coopération régionale par-deld les frontières avec des pays étrangers et la recherche d'une meilleure intégration des régions limitrophes et des villes comme Reims, Oriéans ou Le Mans à la politique qu'est en train d'élaborer Michel Rocard pour l'Ile-de-France.

Concluent les débats, Jacques Chérèque a proposé aux parlementaires de raisonner sur sept grands espaces géographiques : la région urbaine et d'échanges du Nord, l'Est tourné vers l'Europe, le sillon Saône-Rhône, l'arc méditerranéen, la façade atlantique, le Massif central et le Bassin parisien au sens large. Une commission nationale d'aménagement du territoire qu'il faudra mettre en place sera le gage d'une bonne cohérence entre les choix de l'Etat et les aspirations légitimes des collectivités locales.

FRANÇOIS GROSRICHARD

## Selon un projet remis au premier ministre

## Le code de la consommation pourrait légaliser la publicité comparative

M. Jean Calais-Auloy, profes-seur à la faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier, vient de présenter à la presse le projet de code de la consommation qu'il a remis au premier ministre et sur lequel il commencé à travailler depuis huit ans. En 1982, Me Cathe rine Lalumière, alors ministre de la consommation, avait créé une commission de refonte du droit de la consommation, dont la présidence avait déjà été confiée à M. Calais-Auloy.

Le rapport, publié par La Documentation française sous le titra Propositions pour un nouveau droit de la consommation. remis en 1985 à M. Henri Emmanuelli, alors chargé de la consommation, n'avait pas eu de suite. Mr. Véronique Neiertz, actuelle secrétaire d'État chargé de la consommation, a demandé à M. Calais-Auloy de remettre sur le métier son ouvrage...

Le rapport mis au point, qui, seion son anteur, a forme un tout indissociable » comprend une partie législative de trois cent quatorze articles et une partie réglementaire plus courte. Il a pour but de ressembler en un texte unique toutes les dispositions, légisa-tives et réglementaires, qui au fil du temps, ont constitué un droit de la consommation disparate, depuis la loi de 1905 sur l'alimentation et la éxession des fraudes jusqu'à celle du 31 décembre 1989 sur le surendette-

Amoncellement de textes divers sur les sujets les plus variés, est énorme corpus a tout à fait besoin d'être réor-ganisé, liaribdnisé, mais aussi com-plété, a dans un souci de charé et de nce », précise son auteur. Car ce code de se borne pes à reformuler

plusieurs points importants, pré-voyant l'institutionnalisation de prati-ques demeurées jusqu'ici à l'état latent parce que trop litigieuses ou

Il s'agissait d'abord de définir avec précision ce qu'on entend par « pro-précisionnels » ( « les personnes physi-ques ou morales, publiques ou privées, qui offrent des biens ou des services dans l'exercise d'une activité habi-puelle ») et mar acompanyante ». tuelle ») et par « consommateurs » ( « les personnes physiques ou morales de droit priré qui se procurent ou qui unilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel »), car ces deux botions sont tout à fait étran-gères au droit français. Et si cels va sant dire, cels va mieux en le dissur, s'agissant d'un texte qui s'applique aux « rapports entre professionnels et consommaleurs » .

## Réticences

Les deux grandes innovations out trait à l'action de groupe et à la publi-cité comparative. L'action de groupe, qui permet à un groupe de conson-mateurs tons victimes du même pré-jutice de la part du même profession-nei (un appareil défectueux, par exemple) d'alter ensemble en justice, suscite bien des réserves de la part des professionnels comme des tribunaux. En France, seules les orga tions de consominateurs – et non de simples particuliers, comme aux Etan-Unis dans les class actions –, suraient le droit d'engager de telles actions indications

Quant à la publicité comparative, encore interdite en France malgré quelques timides tentatives de légalisation, le projet de nouveau code l'admet pleinement, en raison des infor-mations supplémentaires qu'elle apporte et de l'amélioration de la concurrence qu'elle auppose.

Autres innovations : la légalisation des accords collectifs concernant la consommation (qui existent déjà mais ne sont pas obligatoires, même lors-qu'ils ont été signés), la création d'un fonds de garantie » (pour l'indemnisa-tion des victimes lorsque le profes-

sionnel est insolvable) financé par un prélèvement sur les contrats d'assu-rance et d'un « fonds d'aide aux consommateurs » destiné à financer les actions en justice (finis d'avocats, d'expertise...) et abondé par les condamnations pécunisires infligées aux professionnels, l'interdiction de la publicité pouvant entraîner des comportements dangereux, la création d'un délit spécial d'attenue à la sécurité, la responsabilisation pénale des personnes morales...

De nombreux textes sont par aillears repris sans modification, d'au-tres légèrement modifiés pour plus d'efficacité, par exemple, en matière de « clauses abusives » dans les contrats, l'adjonction aux règles existantes d'une e line noire » de dix-buit clauses nécessairement abusives et d'une e liste prise » de scize clauses ésumées abusives. De la même acon, si les mots « fraude » et « falsification » disparaissent des textes, c'est pour faire place à la notion de « conformité des produits et des services à l'attente légitime des consommateurs », assortie d'une obligation de vérification pour tous les profes-

Tel qu'il est, le projet, a l'avantage de remettre en ordre des propositions trop éparses pour être plemement effi-caces. Mais la question est de savoir si une véritable volonté politique se manifestera pour que le Parlement s'en saisisse, sans laisser ce travail à l'étal de texte mort-né. Certes, les innovations quant à l'action de groupe (dont les professionnels ae veulent pas du tout) ou la publicité comparative (qui n'a jamais séduit outre mesure annonceurs et agences, sauf sporadiquement) laissent présa-ger de belies barailles parlementaires. Mais il ne serait pas mauvais, pour que le marché unique européen ne soit pas seniement celui des marchands, que la France présente un texte susceptible d'aider à la constitution, dans l'avenir, d'une Europe où le consommateur soit un véritable

## Après l'échec de l'OPA de 1989

## Accord en vue entre Paribas et la Mixte

M. Michel François-Poncet, futur président du conseil de surveillance de Paribas, a expliqué, au cours de l'assemblée générale qui s'est tenuc à Paris, le mercredi 30 mai, et qui devait approuver la réforme des satuts de la Compagnie financière, que l'OPA lancée en octobre 1989 sur la Compagnie de navigation mixte n'ayant pas réussi », les dirigeants de Paribas ont « recherché les moda-lités d'une coopération durable entre les deux groupes ». Un communiqué précisant les

termes de l'accord négocié plusieurs mois durant entre Paribas et la Mixte devrait être rendu public sitôt l'armistice signé. De sources linan-cières, on indique que Paribas qui détenait 40,5 % du capital de la Mixte, descendra à 30 %, soit bien en dessous de la minorité de blocage.

De son coté, la Mixte, qui avait, 12,3 % du capital de Parihas, a accepté de se défaire d'une partie de ses titres pour n'en plus conserver

qu'une part inférieure à 10 %. Preuve que la paix est définitivement signée, les deux groupes ont convenu d'un échange d'administrateurs. M. Marc Fournier siègerait ainsi au conseil de Paribas tandis que la Mixte officait un siège à l'un des dirigeants de Paribas, vraisemblable-ment M. Levy-Lang, président du

En outre, Paribas et la Mixte ont prévu que pendant une durée de cinq ans ils ne chercheraient pas à actroître leur participation l'un chez l'autre. Le contraire n'aurait guère de sens dans la mesure où Paribas. conformément au réglement du conseil des Bourses de valeur, serait, s'il dépassait le sevil de 33 %, contraint de lancer une nouvelle OPA sur la Mixte. En revanche, l'accord n'interdit nullement à chacun des deux groupes de desserrer un peu plus son emprise sur l'autre,

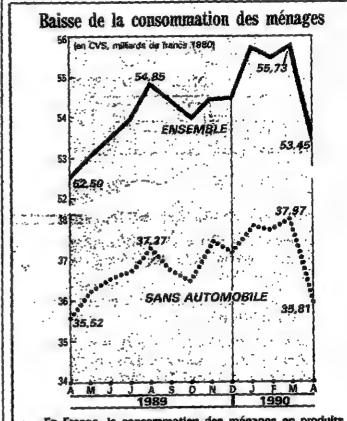

En France, la consommation des ménages en produits manufacturés avait été très élevée au premier trimestre : elle a reculé de façon très sensible retrouvant à pau près le niveau du premier trimestre 1989. Cette baisse s'explique surtout par la chute des achats dans la domaina des textiles, de l'habillement, du cuir. Les achats d'électroménager et de voitures sont en baisse eux aussi. S'agit-il d'un accident de parcours s'expliquent notamment par les conditions climatiques ou par l'amorce d'un raientissement de la consommaques ou par l'amorce d'un raientissement de la consomma-tion des ménages s'expliquant par une remontée de l'épargne, à un moment où le taux de salaire horaire progresse plus vite (+ 4,5 % sur un an en nominal, + 1,5 % environ en pouvoir d'achat)?

# a synthèse remarquablement puissante de Philippe Moreau Defarges s'impose d'ores et déjà comme un ouvrage de référence. Si on s'intèresse aux facteurs qui font agir les États, on se reportera à La politique internationale de Philippe Moreau Defarges lin manuel à penser qui servira de grille de lecture de l'actualité... La politique internationale



(n. 1974)

établie la feuille de paie... INSOLITE

## Station-service solaire

La première « station-service solaire » a été ouverte le 2 mai à Kassel, en RFA. Elle permettra aux vingt-cinq personnes, qui dans la villa disposent de véhicules fonctionnant à l'énergie solare, de « faire le plein » grâce à un générateur solaire de 9 mètres carrés inetallé en haut d'un pylone. La nouvelle « pompe » est capable de foumir en l'espace de deux heures l'énergie nécessaire à deux véticules solaires pour circuler pendant dix heures. En cas d'enso-leitement insuffisant, l'installation est alimentée par l'électricité du

Ce système inédit, résultat d'une coopération entre la ville et le groupe de travail Soiartechnik de Kassel, a coûté 30 000 deustchemarks. La municipalité veut interdire dans le centre-ville les voitures privées équipées de moteur à combustion, afin de réduire la poliution atmosphéri-

1) Les actionnaires de la SICAV FUTUROBLIG sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 21 juin 1990 à 11 heures 30, 91/93 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS, pour mettre les statuts en harmonie avec la Loi du 23 décembre

Compte-tenu du nombre important d'actionnaires, il est très vraisemblable que le quorum ne séra pas atteint lors de cette première Assemblée. Une seconde Assemblee est prévue le jeudi 28 juin 1990 à 9 heures 30, 90 Boulevard Pasteur, 75015

2) Les actionnaires de la SICAV FUTUROBLIG sont également convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 28 juin 1990 à 10 heures, 91/93 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS.

Cette Assemblée Générale aura principalement pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 1989/ 1990 et de définir la politique de distribution.

Pour tout renseignement complémentaire, les actionnaires peuvent s'adresser à leur agence habituelle du Crédit Agricole.



distribution de 240 MF.

de l'ordre de 5,6 %.

celles de Directeur général.

PREMIER GESTIONNAIRE D'EUROPE

# **ÉCONOMIE**

INDUSTRIE

Les manœuvres pour le contrôle du constructeur nucléaire

## Schneider et le Crédit Lyonnais précisent leur position sur l'avenir de Framatome

confirmé, mardi 29 mai, qu'il était prêt à prendre une participation de 20 à 25 % dans le capital de Framatome, le constructeur français de chaudières nucléaires. Il a déjà envoyées deux lettre d'intention demeurées sans réponse - aux pouvoirs publics. De son côté, le président du Crédit lyonnais, M. Jean-Yves Haberer, également administrateur de Framatome, est sorti de sa réserve le même jour pour confirme qu'il étudiait une restructuration du capital de Framatome.

Ces prises de positions vont dans le sens des rumeurs qui circulent avec insistance depuis que l'on a appris, à

M. Werner Dieter, le président du

Révélés il y a quelques semaines (le

Monde du 2 mars), ces pourpariers

devraient donner naissance à une

société commune détenue à 50/50 par

les deux groupes. Destinée à la fabri-

cation de gros tubes pour le transport

directoire de Mannesmann.

MARC UNION MANDATAIRE \_

Usinor et Mannesmann

vont créer une filiale commune

Le président de Schneider, la fin du mois de mars, que Dumez, M. Didier Pineau-Valencienne, a propriétaire de 12 % du capital de propriétaire de 12 % du capital de Framatome, allait les vendre à la CGE, qui en détenait déjà 40 %. Outre les dirigeants de Framatome, nombreux sont ceux qui se sont élevés contre cette prise de contrôle par la CGE, privatisée en 1987.

Ils estiment, entre autres, que l'alliance liant Alsthom, filiale de la CGE, an britannique GEC est contradictoire avec celle conclue entre Framatome et l'allemand Siemens. Face à ce problème, les pouvoirs publics sont apparus divisés : Matignou soutenant le ministère de l'industrie qui recherchait un compromis équilibrant les intérêts publics et privés tandis que le ministère de l'économie

Ce rapprochement devrait concer-

ner cinq usines du côté d'Usinor-Saci-

lor (Dunkerque, Jæuf et Belleville) et

trois (deux à Herne et une à Dilling)

cette année le centième anniversaire

Européens et Japonais

créent un groupe

de travail

sur leurs conflits

commerciaux

metre en place un « groupe de tra-vail » pour tenter de résoudre leurs conflits commerciaux à l'occasion,

mardi 29 mai, de leur première ren-contre ministèrielle depuis trois aus et

Ce groupe devra aborder « les pro-

blèmes qui limitent l'accès » mutuel au marché et « trouver les bases pour

des solutions qui seront discutées de manière bilatèrale » ou dans le cadre du GATT, selon un communiqué commun. Il fera un rapport sur les

progrès de ces discussions à la pro-chaine réunion ministérielle, à Tokyo

Le ministre nippon des affaires étrangères, M. Taro Nakayama, a souigné que les deux parties avaient reconau le « grand déséquilibre com-mercial entre la CEE et le Japon (environ 20 milliards de dollars l'an

dernier). Mais un des principaux litiges entre Tokyo et les Douze, l'ac-

ces des voitures japonaises au grand marché européen de 1993, n'a pas été abordé « faute de temps », selon le

ministre japonais du commerce inter-national et de l'industrie (MITI),

La CEE et le Japon ont décide de

de sa fondation.

ETRANGER

était défavorable à ce montage, il faut préciser qu'aucune solution de rechange n'est à ce jour présentée, même si les solutions paraissent se préciser. Ainsi, il est acquis que dans le nouveau tour de table, Schneider ne vent pas se retrouver avec Bouygues (un des premiers recours cité en mars), concurrent de sa filiale Spie-Batignolle,

En revanche, la Compagnie de navigation mixte serait de la partie avec le Crédit lyonnais et, semble t-il la Banque de l'Union européenne pour quelques pour cents. Reste enfin à régler une question de taille : le prix auquel se fera la transaction.

### AGRICULTURE M. Nallet débloque 150 millions de francs

pour les éleveurs de moutons

Les négociations engagées entre les groupes français Usinor-Sacilor et ouest-allemand Mannesmann devraient aboutir avant la fin de l'année », a indiqué mardi 29 mai personnes. Un millier d'éleveurs de moutons du Sud, du Sud-Ouest et du Centre ont manifesté le 29 mai au pied de la Tour Eiffel, à l'appel de la FNSEA (Fédération nationale du côté de Mannesmann, qui célèbre des syndicats d'exploitants agricoles) et de la FNO (Fédération nationale ovine), pour protester contre la chute des cours de la viande ovine.

> Le ministre de l'agriculture, M. Henri Naliet, a décidé de débloquer la somme de 150 millions de francs, dans le cadre du programme d'aide au revenu agri-cole actuellement mis en place. Il a confirmé sa volonté de prendre rapidement des mesures de stockage afin d'alléger le marché et de faciliter la commercialisation des agneaux.

## ENERGIE Total revient en Algerie

Le groupe français Total vient de signer un contrat avec la compa-gnie pétrolière nationale algérienne Sonatrach pour réaliser des travaux de prospection sismique dans une zone de 5897 kilomètres carrès située dans la région de Bechar-

Ce nouveau contrat confirme le retour en force de Total en Algérie, où, depuis l'indépendance, le groupe était resté un partenaire dormant de la Sonatrach. Il fait suite en effet à une série d'accords conclus depuis l'automne dernier qui redonnent à Total un rôle d'opérateur majeur en Algérie.

Soucieuse d'accroître ses-réserves de pétrole et sa produc-tion, l'Algérie, menacée d'ici la fin du siècle de ne plus faire partie des exportateurs de brut, a renversé sa politique depuis un an et ouvert politique depuis un an et ouvert son sous-sol aux compagnies étran-

### SOCIAL

Malgré les préavis syndicaux pour le 31 mai

### La grève des conducteurs de la RATP ne devrait pas être totale

On ne s'attendait pas à la direction de la RATP à une paralysie totale des transports parisiens mai-gré les préavis de grève déposés pour toute la journée du 31 mai par les syndicats CGT, CFDT et le Syndical autonome traction, majoritaire chez les conducteurs du métro et du RER.

a formula at this

C. C. WALL MAN parter same in a

. .... totalei

S PARTS IN ALL BEAUTY

Aran 2. 2 s 24 100

25 85 3001320mg 68654

mit sa sart gita

A PAR THE STREET

CONTRACTOR OF THE SECOND

and the state of the state of

A Se Set かしの知識を

me da finan est.

BELLEVE TO SERVER.

Bergeren feine feine

THE COURSE

Article in the street

and the second second

y 9 (20 ) 1 7 7 6 6 6 6

Sitter of the Control of the state of the st

Tarret a 2 ornimiter 🛊

Sikrate in Arthin

April - 6 1 Nichter and

THE REPORT OF MARKET

121 H. 11 11. 44 Auf

Haller Britishack

full-patential

\*\*\*\*

A 6444

ा 😘 🌤 🗗

c strikere.

re est. 🦬 💥

1/57 48ch P

. . . f.a.44. 🖷

Property of

HAT THE

Ces organisations syndicales opelient leurs troupes à cesser le travail pour « protester contre la multiplication des agressions physiques sur l'ensemble du réseau serré de la RATP » et « contre le manque de moyens affectes à la sécu-rité ». La CFTC s'est jointe au mouvement, mais en avançant le motif de « la réorganisation de la maîtrise polyvalente ». D'impor-tantes perturbations sont attendues aux heures de fin de service, c'està-dire entre 11 h 30 et 13 h et entre 16 h 30 et 20 h ainsi qu'après 23 heures. Sur certaines lignes de métro, le trafic pourrait tember à moins d'un train sur deux.

En revanche, le RER ne devrait connaître que des perturbations limitées et les bes fonctionneront de façon quasi normale. En effet, la direction prévoit que les grévistes ne cesseront pas leur travail pendant vingt-quatre beures, mais deux ou trois beures seulement.

### M. Evin veut relancer les actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI

M. Claude Evin a présente, mardi 29 mai à Paris, un a bilan globalement positif mais contrasté » da revena minimum d'insertion (RMI) mis en place le 1\* décembre 1988.

La ministre de la solidarité a profité de la présentation de trois nouveaux spots publicitaires, réali-sés par Raymond Depardon, pour relancer la mobilisation en faveur du « I du RMI ».

Sur environ un million de personnes concernées par le RMI depuis dix-sept mois (580 000 foyers nationaux), seuls 30 % ont, en effet, beneficié d'un contrat d'insertion pour des durées variant entre trois mois et un an. « C'est peù, et il faut faire un effort supplé-mentaire », a estimé M. Evin, qui a relevé de grandes disparités selon

Le ministre de la solidarité a annoncé qu'il aliait affecter 15 millions de francs à la création de cent cinquante postes supplémentaires d'agents spécialisés dans l'insertion. Il a aussi rappele qu'au 31 décembre seuls 20 % des crédits débloqués en faveur de l'insertion par les conseils généraux (1 mil-liard de francs au total) avaient été consommés.



**DIVIDENDE 1989: 51 F PAR ACTION** 

L'assemblée générale, réunie le 22 mai 1990, a approuvé les comptes de l'exercice 1989.

Le chiffre d'affaires s'établit à 919 MF, en progression de 8 % par rapport à 1988. La

contribution du patrimoine locatif à la formation du résultat d'exploitation dépasse pour

Le bénéfice net est de 295,4 MF; il permet la mise en réserve de 55,4 MF et la

Le dividende s'élève à 50,67 F, assorti d'un avoir fiscal de 0,33 F, soit un revenu global

de 51 F par action, en croissance de 4,1 % par rapport à 1988 (49 F). Il est mis en

paiement à partir du 5 juin 1990. Sur la base du cours actuel, il procure un rendement

Le conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale, a renouvelé

Jean Meynial dans ses fonctions de Président-Directeur général et Alain Teste dans

a acquis plus de 99% du capital de

FEDERAL PIONEER Limited

pour cette opération

le GROUPE SCHNEIDER

a été conseillé par

LAZARD FRERES et Cie LAZARD FRERES & Co NESBITT THOMSON DEACON INC

Mai 1990)

## **EN BREF**

M. Kabun Muto. ~ (AFP.)

O Sabordage de la CFDT des PTT en Seine-Maritime. - La section, syndicale de la CFDT des postes et télécommunications de Seine-Maritime a décidé, mardi 29 mai à Rouen, de se saborder en raison d'une e mésentente avec le bureau national ». 80 % des délégués, réunis en congrès et représentant les quatre cent vingt postiers syndiqués à la CFDT, out voté en faveur de leur affiliation au SUD (Solidaire unitaire démocratique), un syndicat créé par des dissidents de

 Marine marchande : grève des officiers à l'appel de FO, CGT, CGC et CFDT. – Les syndicats d'officiers de la marine marchande CGT. FO. CGC et CFDT ont appelé le 29 mai à une journée de grève pour demander une meilleure classification professionnelle pour certaines catégories d'officiers. Cette revendication permettrait d'améliorer la retraite des perionnels concernés, et de compenser e blocage de nombreuses carrières provoqué par la diminution de la flotte française.

 La société de courtage Drexei demande la protection judiciaire. ~ La société de courtage new-yorkaise Drexel Burnham Lambert Inc. a demandé, mardi 29 mai, à être placée sous protection judiciaire afin d'échapper à ses créanciers. La société a invoqué le recours au chapitre 11 de la loi met aux sociétés de geler leurs dettes tout en poursuivant leurs activités. Cette firme avait toutefois virtuellement cessé ses opérations après la faillite de sa maison mère, la banque d'investissements Drexel, le 13 février dernier (le Monde du 15 février). La société de courtage a en outre nommé un nouveau directeur général : M. John Sorte, quarante-deux ans, l'un des vice-présidents depuis avril 1989, remplace M. Frederick Joseph, qui occupait le poste depuis 1985.

Contrat polonais pour Bull. Bull a annoncé, mardi 29 mai, qu'il a été retenu lors d'un appel d'effres international pour l'informatisation des services du ministère des finances de Pologne, représentant un contrat de l'ordre de 160 millions de francs. Les premicres livraisons vont intervenir dès le mois de décembre prochain, l'ensemble des 367 agences fiscales polonaises devant être équipées à la mi-1991. Buil précise, enfin que ce contrat sera entièrement financé par le ministère des finances polo-

n L'Office des cartels opposé à la reprise des cumions ENASA par MAN et Daimler-Benz. - L'Office fédéral ouest-ailemand des cartels vient de notifier aux constructeurs de poids lourds MAN et Daimler-Benz qu'il était opposé à leur projet de reprise commune de leur concurrent espagnol ENASA. Les possibilité de présenter un non- comme imprimé par erreur.

veau projet de reprise tenant compte des objections de l'Office jusqu'au 2 juillet prochain. Le groupe MAN a indiqué des mardi 29 mai qu'il entendait bien poursuivre ce projet annoncé en décembre dernier, qui prévoit que MAN achèterait 60 % du capital d'ENASA et Daimler-Benz 20 %. Le solde devrait rester entre les mains de l'ancien propriétaire, la holding d'Etat INL

G Grève à l'ANPE le 31 mai à l'appel de la CFDT. - La section syndicale de la CFDT de l'Agence nationale pour l'emploi a appelé à une nouvelle grève, jeudi 31 mai, pour protester contre le projet de réforme du statut du personnel de l'ANPE. La CFDT critique notamment l'avant-projet de décret remis par la direction de l'ANPE aux syndicats, qu'elle juge « en retrait » par rapport aux e avancées » obtenues lors de la précédente journée d'action organisée, le 3 avril, à l'appel de la CGT, FO et

 Rectificatif. – Pariant des avantages apportés par le rachar de la firme américaine Rorer, M. Jean-René Fourtou, le PDG de Rhône-Poulenc, indiquait, dans l'entretien qu'il nous a accordé (le Monde du 30 mai), que le groupe français allait devenir numéro deux en Europe dans la pharmacie éthique - celle qui concerne les médicaments délivrés sur ordonnance, deux candidats repreneurs ont la et non la pharmacie esthétique,

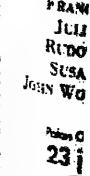

A 197 bather

BISTES PO

MICCUL A



M. Name define or

the manual of the

mar ke neren

er mer v

 $\Psi(\sigma) : \mathbb{R}_{p,q}$ 

Street A. C.

" ""a;z .

 $\deg_{M}:=_{\mathbb{Q}_{2}}$ 

· Stall Sugar

1 12

E ME

were rapp

Burgalian Car

100 80

## Les Français savent de mieux en mieux utiliser leurs machines domestiques

Drôles de Français ; ils ont plus de mai à s'orienter en ville (30 %) qu'à laisser un message sur un répondeur téléphonique ou à programmer leur magnétoscope [20 %] | Et leur machine à laver, leur télévision à télécommande ou leur chaîne hi-fi teur sont devenues totalement usuels, même si un français sur trois convient qu'il « ne connaît pas tous les boutons des appareils dont il se sert couram-The property to

ment ». A l'automne dernier, M. Jacques Dondoux, ancien directeur général des télécommunications, était chargé par le ministre des PTT de se pencher sur les risques d'inégalité devant les nonveaux moyens de communication. Il y a quelques jours, il rendait public une enorme enquête (1) dont il ressort que les freins des Français face au progrès sont peut-être moins nombreux qu'on ne le croit. Ils sont plutôt preuve de bonne volonté face aux nouvelles machines qui peuplent désormais la vie moderne. Même si des disparités sont très nettes.

Ce ne sont pourtant pas des inconditionnels du progrès : plus d'un tiers de la population interrogée (36 %) déclare qu'elle « n'est pas attirée par les nouveaux produits » et présère « utilisér les prodults ou services traditionnels, comme par exemple le presse-fruit manuel plutôt que l'électrique ». Pourtant, les Français ne sont pas si nombreux à se déclarer a priori

d'une machine car ils ne comprennent pas comment elle fonctionne... les mêmes, sans doute, à faire un rejet au point d' « avoir envie de casser ou jeter l'appareil qui leur résiste » (13 %).

Et, en France, pays du Discours de la methode, les utilisateurs d'engins divers sont largement majoritaires (61 %) à assurer lire « entièrement » la notice avant tout emploi et à la conserver (87 %)... contre 19 % qui foncent tête bais-

De quoi ont-ils peur ? pas du ridicule devant une machine refractaire (7 %). Non... les psy-choses des temps modernes, ce sont le distributeur cartophage (un Français sur trois, soit plus que la crainte de se faire détrousser en tirant de l'argent) ou d'avoir oublié son code... une réminiscence du trou blanc devant le professeur ?

### L'habitude du téléphone

Même si plus d'une personne interrogée sur dix (13 %) se trompe souvent en composant un numéro de téléphone, cet appareil semble assez bien maîtrisé et elles ne sont plus que 12 % à « écrire phuôt que honer » par crainte de ne pas se faire comprendre oralement... elles ont moins de mal avec les cabines à carte qu'à pièces (10 % de difficultés contre 17 %), savent presque toutes (94 %) faire un transfert au travail ou téléphoner (97 %) d'une chambre d'hôtel... Quatre sur cinq ont entendu parier de la facturation détaillée et 13 % y ont recours, un service qui rencontre un succès proche de celui du

aussi, à être intéressés par les divers filtres lears permettant d'être tranquilles (sélection des appels ou affichage du numéro de l'appelant). Et s'ils utilisent à 28 % la télécarte, ils sont encore plus nombreux (38 %) à vouloir pouvoir payer leurs communications avec leur Carte bleue... il est vrai qu'un sur quatre souhaite même y avoir recours pour régler ses timbres-

En revanche, avec le minitel, ce n'est pas le grand amour : 65 % des sondés ne l'utilisent « jamais » et 19 % « assez rarement » ou « très rarement » ... Et les 16 % de convertis y ont recours essentielle-ment (87 %) pour l'annuaire téléphonique, les renseignements ou reservations SNCF (23 %) ou pour la banque (18 %) ... 2 %, seulement avouant recourir au minitel rose. Trop lent (62 % des réponses), cher (74.%), voilà les griefs rencontrés le plus fréquemment...

Reste que, face à tous ces appareils, les couches les plus démunies de la population (les personnes âgées, les handicapés ou les RMIstes) out plus de mal. Tout leur est plus difficile, comme téléphoner d'une cabine (à carte ou à pièces, à des degrés divers, et en fonction des bandicaps dont ils souffrent. Ce sont done eux qui réclament des explications face aux nouvelles machines (62 % des sourds, 81 % des aveugles et 49 % des handicapés moteurs).

Les allocataires du RMI, eux aussi, rencontrent des difficultés plus grandes que la moyenne ; ils sont plus nombreux à se tromper en composant un numéro de téléphone (21 % contre 13 %), à renoncer à se servir d'une machine qu'ils ne comprennent pas (15 % au lieu de 13 %), à écrire plutôt que téléphoner pour se faire comprendre (14 % soit deux points de plus) \_ et deux fois plus nombreux à se sentir ridicule devant une machine qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner ou à hésiter à demander conseil... et leur peurs ne sont pas les mêmes, liées essentiellement à leurs problèmes sinanciers : un RMIste sur trois redoute de se faire voler l'argent retiré au distributeur automatique (44 % des personnes agées et 29 % en moyenne sont dans le même cas), 24 % (16 % en moyenne) craignent que la machine se trompe et prélève plus d'argent que demande... par exemple. Autant de signes qui éclairent, si besoin était encore, le handicap culturel dont souffrent

les plus pauvres.

FRANÇOISE VAYSSE

(1) Réalisée par l'ipsos auprès de 1014 personnes constituant un échantil-lon représentatif de la population francaise, agées de quinze ans et plus, interro-gées en face à face à domicile du 8 eu 23 février 1990, selou la méthode des

Les prix de détail varient d'une ville à l'autre, c'est une évidence. L'INSEE jette sur un phénomène ressenti intuitivement une clarié chiffrée, grâce à une étude régulière (1978, 1985, 1989) menée dans 23 villes sur 368 familles de produits et comportant 170 000 relevés, Entre la ville la plus chère (Paris intra-muros) et la

Limoges.

Par grandes familles de produits, les constats sont encore plus impressionnants. Les deux premières villes de Corse caracolent en tête de toutes les villes de province, devançant l'agglomération parisienne pour les produits alimentaires (alors qu'en Corse la TVA sur de nombreux produits alimentaires est réduite de 3,4 points...), les articles d'habillement et les textiles. Ajaccio trouve

ment et les textiles. Ajaccio trouve ment et les textiles. Ajacent frouve même le moyen d'être au deuxième rang en France pour la cherté des loyers, derrière la région Pour l'alimentation, Montpellier

vient en troisième position, der-rière les villes corses, l'agglomération parisienne n'arrivant qu'en quatrième position, devant Tou-louse et Lyon. La nourriture est le moins chère à Poitiers, derrière Caen, Rennes et Amiens.

Pour l'habillement, où la disper-sion des prix est la plus forte (plus de 16 % d'écart entre la première et la dernière ville du classement, Ajaccio et Dijon), c'est Toulouse qu'on trouve en troisième position Lyon et Clermont-Ferrand venant après la région parisienne, tandis que Montpellier se trouve en vingtième rang, juste avant Caen, Nantes et Dijon.

manufacturés, la différence est

## Paris et Ajaccio, les villes les plus chères

beaucoup plus faible (à peine plus de 4 %), avec, dans l'ordre de cherté décroissante, l'agglomération parisienne, Bastia, Ajaccio, tion parisienne, Bastia, Ajaccio, Strasbourg, Amiens, Montpellier. Ce faible écart, selon les spécia-listes de l'INSEE, tient en partie à l'influence des biens à prix uniforme sur l'ensemble du territoire : électricité, gaz, produits pharma-ceutiques, automobiles, revues, 170 000 relevés. Entre la ville la plus chère (Paris intra-muros) et la moins chère (Caen), on observe sur l'ensemble des consommations une différence de près de 12 %. Après l'agglomération parisienne, les villes les plus chères sont, en ordre décroissant. Aiaccio. Bastia. Lvon. tabac, qui a comptent pour environ le quart de la pondération dans ce secieur ». Les services (hors loyer) sont décroissant, Ajaccio, Bastia, Lyon, Montpellier, Toulouse et Strasbourg. Les moins chères, outre Caen, sont Poitiers, Nantes et

plutôt moins chers dans les petites agglomerations, mais la dispersion est plus forte (11 %) que pour les produits manufacturés, bien que 20 % d'entre eux soient fixes au plan national (services de santé, transports aériens, PTT...). L'IN-SEE a cependant découvert de fortes disparités : « l'eau distribuée (près de deux fois plus chère à Lyon ou Marseille qu'à Clermont-Ferrand ou Strasbourg), les transports en commun urbains (deux fois plus chère à Pouge ou Toulouse qu'à chers à Rouen ou Toulouse qu'à Reims ou Rennes), ou encore la réparation de véhicules (près de 30 % plus chère à Paris qu'à Besan-

Enfin, pour les loyers, les différences sont considérables : 60 % entre Paris intra-muros et Reims, la ville où les loyers sont les plus bas. L'agglomération parisienne dans son ensemble vient en tête, suivie - avec cependant un écart de près de 25 % - par Ajaccio (alors que Bastia vient au ving-tième rang), Montpellier, Orléans

La comparaison avec les précédentes enquêtes montre une grande stabilité dans ces disparités régionales, à quelques exceptions près Toulouse, qui était il y a dix ans à peine plus chère que Bordeaux, est devenue une ville plutôt chère, tandis que Marseille est devenue une ville où les prix sont moyens. JOSEE DOYÈRE





RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 7,6501 PARIS CEDEX, 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99

**ADMINISTRATION:** 1. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 49-60-30-00 Télécopleur : (1) 49-60-30-10

PUBLICITE

5, rue de Monttessey, 75007 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F

le Monde

TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONOE

Edité par la SARL le Monde Durés de la société : ent ans à co 10 décembre 1944,

Capital social r

620 000 F Principanx associés de la société :

Société civile

Les Réducteurs du Monde ». Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, M. Geneviève Beuve-Méry, M. André Fontaine, gérant.

imission paritaire des journant et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

ou 36-15 - Tapez LM Insprimerie da « Monde » 12, r M.-Gossbourg 94852 IVRY

sauf accord avec l'administration et index du Monde au (1) 42-22-20-20. **ABONNEMENTS** -Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX TEL: (1) 49-60-32-98 AUTRES PAYS

SUISSE BENELUX FRANCE TARIF 700 F 504 F 1 400 F 972 F 762 F 720 F 2 650 F 6 mois 1 380 F 1 300 F ÉTRANGER: par voie sérienne tarif sur demande. 1 22 ......

Pour vous abonner, RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO SERVICE A DOMICILE:

Pour tous renseignements: (1) 49-60-34-70

## BULLETIN D'ABONNEMENT Durée choisie : 3 mois 🔲 6 mois 🔲 1 an 🗍 Nom Adresse Code postal: Pays : Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie

## TOTAL STREET STREET STREET, STREET AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS DES SOCIETES HACHETTE Le Monde

En prenant 22 % du capital de la CINQ, le groupe Hachette concrétise as volonté atratégique d'être présent dans la diffusion de programmes de

L'investissement réalisé par Hachette est de l'ordre de 430 MF, qui seront portés par la chette 5 dont le capital sera réparti entre Hachette, 80 %, et Europe 1, 20 %.

Deux représentants du groupe Hachette seront nommés au conseil d'administration de la CINQ S.A.

Les perspectives financières du Les perspectives financières du groupe Hachette résultant des opérations en cours, en France et à l'étranger, seront présentées par le président Jean-Luc Lagardère lors de l'assemblée générale de Hachette S.A. le 19 Juin 1990.

Pour l'exercice 1989-1990 BOURDAIS EXPERTISES a enregistre

une progression de son chiffre d'affaires de 58 %. Au total plus de 1000 interventions ont été effectuées sur tout le territoire national et à l'étranger, la valeur globale des immeubles expertisés étant estimée

à plus de 10 milliards de Francs. Plus de 80 groupes bancaires, financiers et d'investissement ont fait appel à BOURDAIS EXPERTISES

en 1989 Bourdais 160-166 Bd Houssmann 75008 Paris Tél. 45.62.11.89

DES Le Monde LIVRES

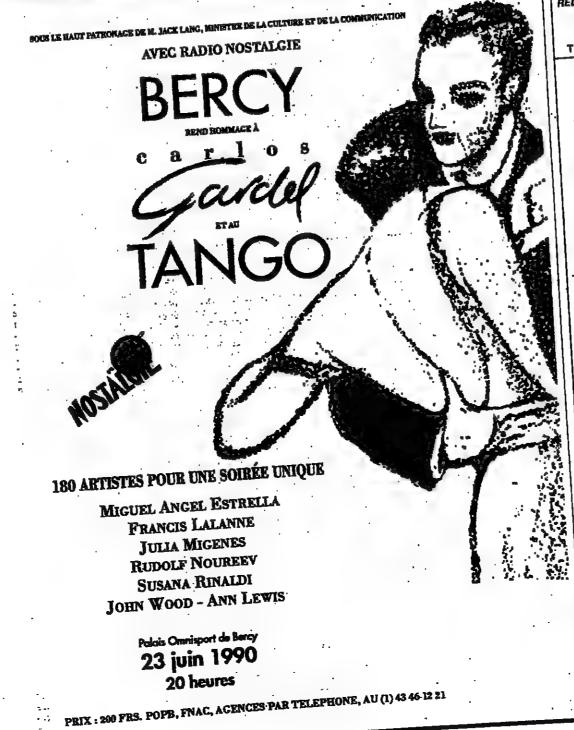



## PARIS/ILE-DE-FRANCE

Onze chaînes de télévision pour les Franciliens

# La capitale des câblés

La télévision par cable noue son réseau, Dans quatre ans. Paris sera nº 1 en Europe. Au moment où, à Lyon, se tient Médiaville, le rendez-vous annuel du câbie. Ile-de-France compte plus du quart des abonnés de tout le pays.

Région-capitale, l'Ile-de-France l'est aussi en matière de réseaux câblés de télévision. Dès aujour-d'hui, elle rassemble 842 000 prises installées (sur un total français de 2 147 000 en avril) et plus de 90 000 abonnés que les quelque 330 000 que compte actuellement l'Hexagone. A terme, 40 % des sept millions de prises prévues en France seront en lle-de-France. Le réseau de Paris sera en 1994 le plus important d'Europe, et, avec 2,74 millions de prises prévues dans le cadre du « plan câble », la région représente la moitié de l'effort engagé depuis 1982 par France Télécom.

Parce que la capitale concentre les lieux de décision et les moyens d'information, et que les écrans y ont été ouverts dès la fin 1986, le réseau parisien a subi plus que tout autre le seu des critiques. Incobérences de la planification, impasse de la libre optique, retards, inforsubissent pourtant les nuisances des travaux), tarifs prohibitifs par rapport à une offre maigre en programmes attractifs au démarrage, investissements publics sans espoir de rentabilité : tout a été dit, et écrit, des déboires du « plan cable n. Et les anecdotes ne manquent pas sur les mésaventures des candidats parisiens au câble...

Pourtant, la réalité du câble commence tout doucement à changer, avec l'augmentation du nombre de ses adeptes. Les opérateurs de réseaux enterrent progressive-

DOMMAGE QU'ON ME SOIT PAS CÂBLÉ, ON PASSE L'ARLESIENNE SUR LA SEPT.

ment la hache de guerre qui symbolisait leurs rapports avec le constructeur principal. France Télécom, Instruits par l'expérience, ils ont amélioré leurs méthodes commerciales. De son côté, l'administration livre à l'heure les nouvelles prises, accepte enfin de câbler en priorité les zones à fort potentiel commercial, et discute activement de son entrée dans le capital des opérateurs, scellant ainsi une coopération dont l'absence était cruellement ressentie. Le débat technologique entre libre optique et coaxial est clos, en faveur du coaxial. Et le rythme des abonnements s'accélère, dépassant celui de la construction des réseaux, donc la pénétration s'améliore, même si elle ne dépasse guère 10 % en moyenne dans les rones cáblées.

Côté programmes, une dizaine de chaînes thématiques francophones (sport, musique, jeunesse, nostalgie, humour, cinéma...) existent aujourd'hui. Et cet afflux de programmes devrait encore s'accèlérer avec la diffusion des chaînes du satellite TDF 1 - dont le premier émissaire, la SEPT, rencontre un accueil favorable.

Tout scrait-il alors pour le mieux

dans le meilleur des mondes câblés? Trop optimiste l'Le prix élevé de l'abonnement (en général, plus de 140 F par mois) est encore un obstacle à la pénétration du câble, tant que des systèmes à plu-sieurs paliers d'abonnement (service de base, puis options) ne sont pas généralisés. La concertation entre constructeurs et opérateurs ne suffit toujours pas à fixet à l'usager potentiel une date précise de raccordement. Et la concurrence entre opérateurs, primant sur le service à l'usager, fait que toutes les chaînes thématiques disponi-bles pe sont pas diffusées partout. Ou que plusieurs chaînes se dispu-tent un même créneau (le cinéma, par exemple), dispersant ainsi des moyens pourtant notoirement insuffisants pour prétendre à une grande qualité. Enfin, le modèle actuel du câble - des réseaux à vocation commerciale véhiculant des programmes essentiellement distractifs - freine l'émergence de services diversifié : éducation, télé-

### Deux grands opérateurs venus de l'eau

En région parisienne, deux grands opérateurs se disputent le marche. Au centre, la Lyonnaise des caux a séduit autour de son bastion parisien des mairies de droite, en proche banlieue, à l'exception de Saint-Germain-en-Laye et des communes voisines. Ses 60 000 abonnés dans la région constituent l'essentiel de son portefeuille national. Cela explique la vive résistance de la Lyonnaise à une possible concurrence d'une nouvelle fréquence hertzienne régionale, que le CSA se prépare à attribuer.

Pius éclectique, la Générale des eaux ratisse plus loin en banlieue, à droite comme à gauche, pour

dépasser 30 000 abonnés en Ile-de-France. Et elle a plus d'atouts en province, où résident les trois quarts de ses abonnés. Le troisième opérateur régional, Citécable, fait partie de la « nouvelle génération » des constructeurs-exploi-tants, autorisés depuis 1986. Ciblant les villes petites ou moyennes, Citécable vent leur offrir un service à prix réduit (moins de 100 F), avec une grande souplesse d'adaptation.

A Charenton ou à Vincennes. Lyonnaise des eaux et Générale des eaux s'essaient aussi à la construction et à l'exploitation en direct de réseaux, testant ainsi des formules commerciales différentes du « plan câble ». Quant au troi-sième grand opérateur national, la Caisse des dépôts (par sa filiale Communication-Développement), eile n'a pas encore de « vrai » réseau (plus de quinze canaux) commercialisé en Ile-de-Franc jusqu'à l'ouverture prévue en 1991 de Gennevilliers-Nanterre-Colombes et Aubervilliers-Saint-Denis-La Courneuve. Son offre se limite aux villes de Sarcelles et de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des systèmes d'antennes collectives améliorées de quelques chaînes

thématiques en option. Quelle que soit leur stratégie, tous les opérateurs doivent faire face à des problèmes similaires. L'offre de service est encore trop rigide, car les paliers et les tarifs collectifs tardent à se mettre en place : la dispersion des zones de câblage rend difficile une publicité massive; les abonnés sont tout juste assez nombreux pour que le bouche arcille augmente la notoriété du média ; et pas assez pour rentabiliser de nouveaux pro-grammes, notamment locaux, dont la confection coûte cher (voir enca-

Enfin, et c'est un point qui

inquiète les élus locaux, la carte du câble prend des ailures de passoire. Localement, en raison de la passivité ou de l'opposition de certains syndics d'immeubles. Et régionalement, car les communes qui ne se sont pas encore décidées risquent de rester à l'écart du mouvement, les moyens financiers et humains des opérateurs on de France Télécom étant mobilisés pour les réali-

gree . Deer, 400

principal de

S STORE TO ST STORE

THE PERSON NAMED IN

THE SHIPPING

100 20 Clare

STOKK

Alle Landon Harrison Harrison

- 214. E

· ... 4

or or Sheet

2 3028 Ja

19486.34

1.17 (0.7)

TO THE DWG STREET BORG SURF WER BERTIN

the ter product

4 STY SICK BALL

Bernard L. S. Markett A Seeded With

Market Market the committee per

defendant military

by the stand

Age of the second section

Something is a second

يه بهاداء اسد دي

Mark Stermy 40'S all

أواري المراد المراد المراد

te 2784.19861

A Mary Francisco

:011

sations déjà engagées. La concurrence de nonveaux programmes, recus par voic bertzienne ou par satellite, pointe austi à l'horizon. Mais, en dépit de tous ces points faibles, le câble est en train de s'affirmer comme une des solutions rationnelles à la multiplication des sources d'images. Avec sa densité de population et sa richesse, l'Île-de-France est une des régions les plus aptes à en profiter.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

## Pour être branché

Comment savoir si vous pouvez être câblés ?

La simple vue d'une tranchée ou de travaux signalant l'arrivée du câble est un indice... mais hélas insuffisent I Car un délai assez long peut s'écouler entre ces usvaux et la commercialisation effective du service. De plus, certeins syndics refusant l'accès à leur immeuble, une rue peut être câblée sans que tous les immeubles le coient. N'hésitez pas à activer vos syndics pour ne pas demeurer dans les « trous » de la carte du câble ( En principe, à l'achèvement des travaux. une petite plaque apposée dans l'immeuble doit in tionner, les coordonnées de

l'opérateur. En attendant, vous pouvez yous renseigner auprès de l'opérateur de votre ville (voir

· Pour la Lyonnaise des eaux : par téléphone, Paris, 44-25-89-99, Boulogne, Neuilly, Levallois, 45-04-30-30, Vincennes, Saint-Mandé, 43-65-22-22, Saint-Garmain Sidecom 39-73-29-29: Par minitel. 36 15 TVCABLE (renseigne ments, programmes, abon-

e Pour la Générale des eaux-Téléservice : un numéro comral, 42-04-42-04.

nements).

. Pour Communication-Développement : 42-22-57-49. Combien coûte le câble ?

L'abonnement mensuel varie de 85 F à 153 F pour un nombre de chaînes variable (voir tebleau). Sa durés minimale est en général de six mois, avec un prélève ment automatique. Dans certains logements collectifs. des réductions sont possibles pour des abonnements groupés.

A cet abonnement s'ajoute une taxe de raccordement, payable une seule fois, qui varie de 200 F (Mantes) à 500 F (la plupart des réseaux Téléservice) en pessant par 250 F (réseaux Citécable) et 350 F (réseaux Lyonnaise des estex, dont Parist.

Enfin, si votre téléviseur est ancien; il vous faudra louer un boitier de raccordement (31 F per mois et une caution de 310 F à Paris).

·L'abonnement au câble ne dispense nullement d'acquitter la redevance télévisée annuella. Alors, que vous apporte-t-il ? Une réception de qualité, de nombreux programmes avec des chaînes étrangères en direct, des chaines thematiques nationales, des programmes locaux éventuellement (voir détails sur le tableauj.

Actuellement, un magazine écrit présentant les programmes est fourni gratuitement par les opérateurs, mais devrait bientot faire l'objet d'un abonnement optionnel:

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | PRISES                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                       | NOMBRE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPĒRATEURS<br>Villa                                                                                                                                                                                                                             | (F. par mois)                                                                    | à terme                                                                                                                   | raccordables*<br>(avril 1990)                                                                                      | ABONNÉS<br>(avril 1990)                                                                               | CHAINES :                                                                  | CHAINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LYDNNAISE COMMUNICATION  PARIS  BOULOGNE-BILLANCOURT  LEVALLOIS  NEUILLY  ST-GERMAIN-SIDECOM (1)  VINCENNES SAINT-MANDÉ **  GÉNÈRALE DES EAUX-Téléservice  ADETEL (2)  CERGY-PONTOISE  CHARENTON-KREMLIN **  ÈVRY-JUVISY (3)  MANTES  MASSY (4) | 153<br>153<br>153<br>153<br>148<br>148<br>148<br>149<br>139<br>139<br>139<br>139 | 1 359 000<br>57 000<br>28 000<br>36 000<br>116 900<br>41 000<br>340 000<br>60 000<br>18 000<br>30 000<br>35 000<br>50 000 | 95 682<br>17 331<br>36 895<br>27 460<br>55 187<br>1 702<br>95 682<br>17 331<br>3 680<br>26 895<br>22 262<br>30 000 | 42 000<br>3 260<br>1 040<br>3 834<br>8 094<br>371<br>7 479<br>4 616<br>369<br>3 783<br>3 254<br>3 301 | 20<br>21<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>17<br>17<br>13<br>18<br>20<br>18 | Orize chaînes sont cliffusées en général sur tous les réseaux câlides de la région ; TF1, A2, RB3, Canel Plus (cryptile), la Griq. MB, is Sept. TVE Europe (francophone), Cacel J (pour enfants), TV Sport (sport en français), MTV Europe (musique, en anglais), Chaque opérateur complète ensuire ce schéme de base, avec des variantes selon les réseaux, et en général un canal s'mosaïque a qui présente toutes les chaînes en même temps.  Chaînes en même temps.  Chaînes supplémentaires:  Lyonnaise des eaux : RTL-Télévison, Chin (informations eméricaines, en anglais), Chrif Folies (cinéma), BBC I (Royaume-Unit, ZDF (Alemagne), RAI (ttale), Euroaport (sport en anglais) (sand à Saint-Germair), Paris-Tremère (svec ses décrochages Yvelines Première à Seint-Germain-en-Laye et BB Com à Boslogne).  Tétisservice-Générale des eaux (d'ici à às fin de l'année): RTL-Télévison, Planète (documentaires), BBC I, Ciné Spectacles (cinéma), Canal Bis (Informations de sarvice), Humour |
| 3S (SÈVRÉS, SURESNES, SAINT-CLOUD)     VERSAILLES (5)     CITECABLE     ÉPINAY-SUR-ORGE **     GOUSSAINVILE **                                                                                                                                  | 149<br>149<br>149<br>98                                                          | 50 000<br>76 000<br>2 720<br>2 265                                                                                        | 44 946<br>15 343<br>1 600<br>4 100                                                                                 | 5 341<br>2 149<br>490<br>728                                                                          | 20<br>21<br>17<br>17                                                       | menceires; 1893 1, Cane Spectacles (crierray, Canal Bis (informations de service), Humour (comédie, rire), Cécet hier (images d'acuséire enclenne), Canal Europe (mélenge de cheines étrangères), CNN est diffusée sur 35, 2M Chible (cheine marocaine) à Mantes, Edocable (cheine deucative) à Massy. Le plan de service de Cherenton est plus rédait.  Cinécable : RAI1, TVE (Espagne), Wordinet (cheine officielle eméricaine), Eurosport, Set 1 (Allemagne), Sky Channet (floyaume-Uni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| COMMUNICATION DÉVELOPPEMENT-Caisse des dépôts SARCELLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES                                                                                                                                                               | 85<br>98                                                                         | 20 000<br>90 000                                                                                                          | 11 000<br>7 400                                                                                                    | non significatif<br>non significatif                                                                  | 11<br>12                                                                   | (Alemagne), Sky Channet (tolysuma-Uni).  Communication Développement-Calese des dépôts: RTL-Téévision, Canal Infos (informations en français) à Sarcelles (mais ni TV5 ni TV Sport), Super Channel et Worldnet à Seint-Cuentin-en-Yvelines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Prise reccordable : le câblege de l'immeuble est réalisé, chaque foyer peut s'abonn "Aéseau hors Plan Câble : construit at auploité par une même société sur chaque site. Les autonstruits par France Télécom.

Massy, Les Ulis, Chity-Mazerin, Palaiseau, lony, Blèvre

Versailles, Véizy, Virottey, Le Chesney, Rocque

## Les « locales » de Paris Première

Lancée en même temps que le réseau de Paris en 1986, Paris Première s'est peu à peu installée dans le paysage. Et cette chaîne diffusée uniquement sur le câble - qui ne dépend donc pas de la publicité n'est pas peu fière d'un sondage montrant que 45 % des câbles « reconsidéreraient » leur abonnement si elle n'existait plus. Chaîne « des Parisiens » plus que de la ville-capitale, Paris Première essaie de s'adapter à leurs horaires et à leurs modes de vie, en additionnant des publics très divers, 3 000 heures par an, de midi à 1 h 30 du matin environ.

L'après-midi commence en douceur, avec un programme en boucle, composé d'images fixes : expositions, galeries, spectacles et toutes les informations pratiques pour vivre la culture à Paris. A partir de 17 heures, l'écran s'anime, pour une redissusion d'un spectacle ou d'une rencontre sportive. Entre 19 et 20 heures, de vieilles séries amènent au magazine culturel d'un quart d'heure « Selecto », à 19 h 45 (rediffusé vers 21 h 30). Ce magazine parisien est remplacé par un décrochage local sur les réseaux de Saint-Germain (Yvelines Première) de Boulogne (BB Com). A 20 heures, la soirée commence par un spectacle, avec des rendez-vous chaque jour de la semaine : jazz, rock, opéra, théâtre (classique ou création) on sport, en fonction de l'actualité. A 22 heures environ, après la rediffusion du décrochage local, place au cinéma. A raison de six films par semaine, Paris Première est un bonheur de rat de cinémathèque, et agrémente ces séances de courts métrages ou d'informations sur les nouveautés sorlant à Paris. Après 23 h 30, c'est la démocratie des couche-tard : pour le spectacle à la carte, les abonnés ont chaque soir le choix entre six programmes variés, de l'opéra au sports de glisse. C'est un vote par minitel qui tranche entre les goûts divergents des cent à cent cinquante « accros » du vote électronique, dont certains n'hésitent pas à appeler plusieurs fois pour s'assurer de leur émission favorite.

Sur cette grille de base, Paris Première brode au rythme de ses envies et de ses moyens. Pour les fans de football, elle a passe un

accord avec le Paris-Saint-Germain, dont elle diffuse les matches à domicile. Du cirque à la planche à voile « indoor », au jumping ou au tennis, en passant par la soirée privée de l'ordre des avocats, les abonnés de Paris Première sont aussi régulièrement invités - par écran interposé - au Palais omnisports de Paris-Bercy. Et ils descendent sur la Croiserte en mai, puisque Paris Première diffuse en direct de Cannes, trois heures par jour, la télévision du Festival. Une converture complétée par une retrospective des films primés de 1945 à 1985.

### « La seule chaîne du câble qui produit... »

Hors décrochages, le budget de la chaîne s'élève à 28 millions de francs, dont 6,5 millions d'achats de programmes et 13.5 millions de production. « Nous sommes la seule chaine du câble qui consacre 70 % de ses moyens à produire », explique son directeur, Louis-Bertrand Raffour. Il compte multiplier les événements : des « nuits » mariées aux lieux parisiens, du

VIII arrondissement, en passant par Beaubourg, le Festival du rock et la Transparisienne, rallye pédestre, La récente nuit consacrée à l'observation du pendule de Foucault (rendu célèbre par le roman d'Umberto Eco) a même valu à Paris Première l'inscription au livre des records, au titre du « plus long plan-séquence de l'histoire de la télévision ... Plus largement, Paris Première voudrait s'affirmer comme l'écrin idéal des programmes locaux dont les élus commencent à reparler. Les premières expériences dans la région ont en effet tourné court, faute de public et de movens. Télé-Val-de-Seine. un magazine hebdomadaire du réseau de Sèvres-Suresnes-Saint-Cloud, s'est arrêté en juin 1989 après deux ans d'existence. Même suspension à Mantes, en attendant des jours meilleurs, et une plus grande pénétration du câble. « Les èlus abordent maintenant la question avec plus de réalisme », note Louis-Bertrand Raffour. « Tout le monde est maintenant conscient que douze à quinze minutes par jour de programme local, c'est dejà

Harry's Bar au commissariat du

bien. Et qu'il faut à ce programme un environnement favorable, une chaîne novatrice et fédératrice,

comme Paris Première ! » La Lyonnaise des eaux, qui possède et gère Paris Première, compte donc proposer sa chaîne aux autres opérateurs de la région leur laissant la liberté de décrochages locaux sur le modèle de BB Com (Boulogne) ou d'Yvelines Première - le coût annuel d'un tel programme approchant de 5 millions de francs. Pour Yvelines Première, les communes regroupées dans le réseau cablé autour de Saint-Germain-en-Laye ont mis en place un réseau très décentralisé de quarante correspondants locaux, avec une equipe de douze personnes. L'émission peut ainsi coller à l'information de proximité, que ne peuvent couvrir les chaînes nationales, et même régionales comme FR 3. Neuilly devrait avoir son propre décrochage à la fin 1990. « Entre le très local des decrochages, et le national des grandes chaînes, il y a un raste terrain à défricher pour Paris Première », conclut Louis-Bertrand Raffour.



130 Ten 1

diam'r.

Process But Services

MCHI DE

PRODUCT PRODUCT

া মান্ত্ৰ <sub>ক্ৰম</sub>

Prompt at G Patris Res 38 ART & PAR

Sail . Print G Sec. 2 12 4mg His in Dark Property of A STATE OF

tel the set like

This way

The Rail of Maria

B. Ster B. B.

かまる 🍇

Burkey Care

· 有 (2) 20 以2:

(4) · 中野大学

appear to 2 to merge:

tal and man

**企业主义** (1995)

na ing paga

2 to 10 " Sugar Sale & La

the Late Total

raj 🕏 mart i jæs

·# .

AN POST IN

a Personal Plan

82 1 A Car.

2000

74. TE.,

44 0

A STATE OF THE STA

Company of the Control of the Contro

-hat

the topics of the second

The second second

and the said of the said

💓 🎢 kydynadici.

医牙型医医皮肤 经收益 化二二烷

REPORTE LICK RULES TO

# ARRIÈRES EUROPÉENNES EN ENTRI

NRC 24 HANDELSBLAD LE SOIR Le Monde Stiddeutsche Zeitung sondten della sena EL PAIS De Standaard \*THE INDEPENDENT



N°1 au poncie des coulties equipment CA de 5 750 M. dont déjà 1/2, galice à rexoat (Australie Europe, Japon, Afri-due, Proche-Orient)

Diversification de nos produits el ins nos implantations Padallé du develop pement de l'Igle) national

AREA SALES MANAGER AFRIQUE ET PROCHE -ORIENT

En liaison avec notre siège, vous établirez notre stratégie en terme de produits, marchés, unités de production à implanter localement et supports de vente. Patron sur votre zone, vous animerez et développerez notre réseau de distributeurs et d'agents. A terme, vous créerez votre propre force de vente sur cette région.

Pour ce poste, très évolutif, nous souhaitons, qu'à 30 ans environ et après une formation surpérieure, vous ayez acquis une solide expérience de vente de produits de consommation (si possible techniques : générateurs...) sur ces régions (en particulier Afrique du Sud et Proche -Orient),

Vous parlez couramment le trançais et l'anglais et si possible, orabe, une expérience dans une entreprise américaine constituerait un atout,

Vous serez si possible, basé à Wichita, Ks, ou à Frankfort (siège de notre filiale européenne).

Please send your resume IN ENGLISH to MERCURI URVAL iéf. 70.3810 - 3 cours Albert Thomas - 69416 LYON cedex 03

Mercuri Urval

CASE POCLAIN SA, filiale du puissant groupe américain TENNECO, est parmi les leaders mondiaux dans le domaine des matériels de Travaux Publics et agricoles. Nous recherchons

# (Materiel TP

Interface entre les Directions des Ventes et Production Europe, il met en oeuvre une politique efficace de gestion, contrôle et prévision des stocks et flux de produits finis, avec pour objectif final de réduire les coûts et les temps d'immobilisation de ces produits dans un contexte dynamique de

Environ 35 ans, maîtrisant parfaitement l'anglais et de formation supérieure, vous avez une expérience solide de 7 à 10 ans dans le suivi et l'optimisation des stocks de produits finis et la gestion des flux de matières. Vous connaissez de préférence les particularités de nos process de production ou des secteurs industriels similaires au nôtre.

Ce poste basé en régidir pairsienne implique des déplacements à l'étranger.

Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo, prétentions) en indiquant la référence 5154M à notre conseil ACTIMAN, qui vous garantit une entière discrétion, 251 Bd Péreire - 75017 PARIS - Fax 40.55.05.00. Vous trouverez également cette annonce dans The Independent du 22 mai.

16 000 personnes dans le monde, 11 filiales françoises, 29 filiales étrangères, 10 divisions dont les activités s'exercent dans les secteurs industriels de l'aéronauti nobile, des produits et services caractérisés par une technologie arancée. La DIVISION RALENTISSEURS TELMA conçoit, fabrique et commercialise des ra électromognéfiques pour les VEHICULES INDUSTRIELS, REALISANT PLUS DE 60% DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES HORS DE FRANCE, elle recherche un:

# Ingénieur liaisons techniques

Au sein du Service Assistance Technique, basé au siège de notre Division en FRANCE (PARIS), vous aurez pour principale mission d'assurer des liaisons techniques très suivies auprès de constructeurs italiens de véhicules industriels (Service Marketing, Essais, Études électroniques et électriques) et des distributeurs en troile.

Agé d'au moins 27 ans, Ingénieur Mécahicien de formation, vous justifierez d'une expérience similaire de 3 à 4 ans acquise si possible dans le section automobile ou poids lourds. Vous êtes ouvert aux contacts, rigoureux, tenace, disponible pour de fréquents déplac triingue trançais, anglais, italien.

Gilbert RAYNAUD vous remercie de lui adresser votre condidature, qu'il traite confidentielle-ment, en précisaint votre niveau de rémunération actuelle, sous référence 9029/LM au 7 rue de Monceau, 75008 Paris. Tél.: 42.89.10.25.

Cette annonce est couplée avec Le Monde + Le Corrière della Serra.

GRP Gilbert Raynaud & Partners



Epoulée par des entreprises internationales prestigieuses, LOCSTAR a pour vocation de développer, mettre en œuvre et commercialises un securit de la commercialise de la commercialise de la commercialise de la commercialise commercialiser un reseau europeen de radio-localisation et radio-messagerie par satellites, destiné aux mobiles terrestres, maritimes ou aériens. Le succès de ce système de communication de haute technologie se confirme et nécessite la mise en place active d'infrastructures techniques et commerciales de haut niveau. C'est à ce titre que notre Direction Générale recherche deux de ses plus proches collaborateurs.

## Directeur technique

Membre du Comité de Direction, nous vous confierans la responsabilité de diriger et de faire évaluer natre Unité de Production de Services, chargée de l'exploitation et du contrôle des infrastructures spatiales, du centre de traitement et du réseau de télécommunications. Your aurez également la responsabilité du développement de nos Produits et Services et du support technique à notre

A 40/50 ans, de formation supérieure scientifique, votre solide expérience vous si permis d'acquerir une bonne maîtrise des technologies et télécommunications spatiales ainsi que des techniques de traitement de l'information et, bien sur, les qualités de manager Indispensables pour diriger un centre d'exploitation de très haute technologie.

# Directeur du développement Réf. M/107

Membre du Comité de Direction et avec l'appui des autres entités de Locator, vous serez chargé d'identifier, commercialiser et mettre en œuvre de grands projets spécifiques répondant aux besoins propres de notre clientèle. Au-delà, vous avez la responsabilité de détecter de nouveaux segments de marché et de définir les axes essentiels de la stratégia de développement de Locstar.

commerciale, votre experience reussie d'ingénieur d'affaires dans un secteur de haute technologie proche de Locstar, vous a permis d'acquerir les qualités nécessoires pour anticiper et réaliser nos grands projets de développement. Votre créativité et vos

talents de négociateur assureront voire succès. Pour ces deux postes, situés à Evry (30 km au sud de Paris), vous êtes parfaitement bilingue français-anglais.

Notre conseil, Thierry de Carvé, étudiero confidentiel-lement votre condidature adressée avec CV (en français et en anglais) à Linden, 14 rue Pergolèse, 751 16

A 40/45 ans, de formation scientifique et





High potential financial opportunities/France

European Comptrouers

With over 4 000 employees and sales of FF 2 billion, the CONCEPT Group is the third largest software services company in France, and the sixth largest in Europe. Market-leaders in the supply of I.T. expertise designed for the finance, accounting and management professions, we have enjoyed exceptional growth in France and throughout Europe (UK, Germany, Netherlands, Beiglum, Italy...); this has created exciting opportunities for ambitious, high-potential European Comptrollers.

Initially based in France, you will be fully integrated into our teams in order to learn about our structures, methods and products. As you will participate in all the activities of a comptroller, you will quickly gain an overview of the business. After a familiarisation period of approximately two years, you will be ready to move on to greater financial management responsibility, either within France or your native country.

Aged between 25 and 30, you will either be newly-qualified or already have experience in a management or finance role. A European with either English, German or Italian as your mother tongue, you must be perfectly fluent in English and be able to speak French.

Thanks to your advanced financial training, flexibility and Initiative, you will quickly be able to adapt to our company structures. If you are leen to develop a European career with a French group whose position and reputation are undisputed, send a handwritten letter, together with your CV and salary requirements, to CONCEPT RECRUTEMENT, 2 place André Mairaux, 75001 Paris, France. (Please quote ref. NO510).

Le Monde



Société internationale secteur pétrolier

recherche pour l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient.

## SUPERVISEURS ET TECHNICIENS

- Mécanique.
- Electricité, Instrumentation,
- Opérateur de production,
- Rotations hebdomadaires (4/4, 6/4, 9/3 ou 12/4).
- Envoyer d'urgence candidatures avec C.V. et photo à Médias Conseil Ramos, réf. GF, 82, av. Marceau, 75008 Paris
- L'Université de Bruxelles recrute à partir de l'année 1990-1991 :
  - 1 chargé de cours à plein temps ; 1 assistant plein temps.

Dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain

(XIXº et XXº siècle).

Renseignements à la Faculté de philosophie et lettres, CP 175.

Université libre de Bruxelles 50, av. F.-D. Roosevelt - 8-1060 Bruxelles. Tél.: 0032/2/6422403 - Fax.: 0032/2/6422450.

PRÉVOYEZ MAINTENANT VOTRE AVENIR Vous êtes un ingénieur commercial expérimenté?

Nous vous offrons un bon salaire plus une prime dans de très bonnes conditions de travail.

Nous sommes un fabricant – leader dans son domaine – spécialisé dans la construction de machines automatiques, dans le domaine du BTP, de la sidérurgie et de l'industrie du fil métallique. Du fait de notre forte expansion, nous recherchons :

## **5 INGÉNIEURS COMMERCIAUX**

Vous consacrerez 70 % de votre temps de travail à des déplacements dans les pays suivants : France, Belgique, Suisse.

Veuillez adresser votre candidature à : ERGON CrabH,

Berliner Allee 61, 4000 Düsseldorf 1. Tél : 211/320509, Fax : 328233.

Nous prions instamment nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils recoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur ont été confiés.



26 Le Monde • Jeudi 31 mai 1990 •••

nternational

## THOMSON RECRUITE LES MEILLEURS POUR LES METIERS D'AVENIR

## LA HIGH-TECH S'EXPORTE EN ARABIE

STESA (300 personnes, CA: 145 MF), société saoudienne filiale de THOMSON, est spécialisée dans la vente et le service après vente d'équipements électroniques professionnels. Créés en 1982 pour assurer la maintenance de la TV en Arable, nous avons su, depuis, nous imposer sur un marché non prolégé où la concurrence est sévère. Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à renforcer nos équipes et proposons des contrats de trois ans renouvelables par année à :

### DEUX INGEHIEUBS EXPERIMENTES

Directement rattachés à la direction générale, vous assurez le suivi et le contrôle de plusieurs contrats dans les domaines suivants :

maintenance d'équipements médicaux

 systèmes dès en main de télévision professionnelle (video et émission) et de sécurité

De formation électronique si possible, votre expérience a montré que vous savez être efficaces dans les moments difficiles. Autonomie et maturité sont vos principales qualités.

### ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION

Réf.ACG/LM

Ref.IE/LM

Vous avez une formation BTS/DUT Gestion Comptable. Que vous sovez débutant ou fort d'une première expérience, intégrez notre service financier.

Pour tous ces postes, la maîtrise de l'anglais courant est indispensable.

Si vous souhaitez tenter l'aventure et rejoindre nos équipes venues du monde entier, adressez votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV détaillé), en précisant la référence choisie, à : THOMSON-STESA - Ann MASY - 50 rue Jean Pierre Timbaud - 92400 Courbevole



mes une entreprise de restauration basée à LUANDA (ANGOLA) dont les principales activités sont la gestion de contrats hôteliers, de contrats offshore sur barges de forages et onshore aur bases-vies, de contrats d'entretien de bureaux ainsi que la gestion des approvisionnements de plusieurs supermarchés.

Nous recherchons un Directeur d'Exploitation qui deviendra rapidement le N° 2 de notre entreprise.

Vous evez une formation École Hôtelière et une solide expérience des bases-vies et contrats DFFSHORE, vous êtes un bomme de terrain qui sait mettre en place et faire appliquer des procédures et êtes prêt à vous investir dans le développement commercial de notre entreprise. Vous étes parfaitement bilingue trançais-

Ce poste, en famille, est à pourvoir en Juin 1990.

Nous attendors votre C.V. avec une lettre manuscrita et

Law paters leaves beautiful a MARSEULE on a PARIS coment Join 1990.

> SHEM ANGOLA - S/C TRANSCAP Service Ami BP 10421 - 95707 ROISSY Cedex

## ASIE EUROPE CENTRA

Société d'Ingéniérie **Bancaire Internationale** 

missions, séjours

REPRODUTING INTERIORE

## Restructuration et Développement Bancaire

- 10 à 15 ans de management Bancaire : exploitation, contrôle · audit des comptes, restructuration financière, plan de redressement .
- · Ingénierie Nouveaux Produits, Informatique.

## Ingénierie des marchés financiers

· organisation du back office : cotation, Service Titres, formation.

Prière d'adresser votre lettre manuscrite et C.V. à Elisabeth VAILLANT, S.E.B.I. Groupe S.F.C. SEDES CEGOS, Tour Chenonceaux (11. étage). 204 Rond Point du Pont de Sèvres - 92516 BOULOGNE CEDEX

## PASSEZ A LA DIMENSION INTERNATIONALE

vous souhaitez une carrière au sein des différentes implantations mondiales d'un grand groupe industriel?

BP CHEMICALS recherche des

A FORT POTENTIEL

- Ingénieur Grande Ecole (spécialiste en Génie Chimique). - Parfaitement bilingue anglais + 3 ème langue souhaitée.

- une première expérience, de préférence dans un contexte anglo saxon, serait un atout supplémentaire.

Adressez votre candidature avec C.V. en anglais et photo à BP Chemicals Tour Neptune CEDEX n° 20, 92086 PARIS LA DEFENSE à l'attention de M. Jean-Marc ALEXANDRE





L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS recrute pour son service linguistique & MUNICH un TRADUCTEUR (RVF) (Ref. EXT/431)

de langue maternelle trançaise. Les candidats devront être titulaires d'un diplôme universitaire, posséder plusieurs années d'expérience professionnelle et avoir une très bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais.

Les textes à traduire sont de nature juridique, technique, administrative et financière.

Un concours sera organisé pour les candidats réunissant les conditions requises.

Le traitement offert correspond à ceiui des organisations internationales. Il est exempté de l'impôt national sur le revenu, et assorti le cas echeant de diverses indemnités, telles que l'indemnité d'expatriation.

Les candidatures doivent être présentées sur le formulaire spécial délivré par l'OEB et parvenic au plus tard le 28.6.1990 à

l'Office européen des brevets - Service du Personnel -Erhardtstrasse 27 🐇 D-8000 Munich 2 Tel. : (089) 2399 4315



CONSTRUIRE LA PERFORMANCE

NORD-FRANCE

# RESPONSABLE NISTRATIF ET COMPTABLE

**AFRIQUE** 

Vous connaissez déjà l'Afrique, ou de toute façon un pays étranger. Votre expérience d'expa-triation (5 ans minimum) dans une fonction proche et dans le domaine du BTP sont indispensables pour prendre, à 30-40 ans, de nouvelles resposa-

Pour une filiale africaine de NORD-FRANCE ENTREPRISES INTERNATIONALES, vous assurez toute la comptabilité générale et analytique, la tresorerie, la fiscalité, le reporting mensuel de gestion, l'administration du personnel local et expatrié, les relations avec les administrations locales (douanes, banques,...).

Le groupe NORD-FRANCE c'est un objectif CA 90 de 3,5 Milliards de francs, un chiffre d'Affaires doublé en 2 ans, une croissance qui porte à 30 le nombre de nos filiales. Notre présence dans tous les métiers de la construction et notre développement international participent fortement à cette croissance. Déjà implantée en permanence dans les Antilles françaises et en Afrique francophone, NORD-FRANCE est partie pour s'étendre dans le monde entier.

Merci d'adresser votre candidature sous rél. RAC/LM à Pascale MONNIER - NORD-FRANCE -BP 25-91 310 MONTLHERY







Tarrett bette m Therefore to

propositu

なる空間 au moins a

bus ête 131 ayaw cipation

(क कारा**वास**)

garage po

the dingenorie sino telernationale

MISSION NO.

" a Unidon ratio The second of the second of

## CAMPANLE CITÉS CONSEIL

recherchesour une métropole régionale

un coordinateur DSU-DSQ exp/énssie de chef de projet DSQ et mangement d'équipe (Réf. CO/05-90)

un chef de projet DSQ ant de logement et secteur social (réf. CP/05.96).

Les candidats seroit retenus pour leur souplesse d'adaption, leur capacité de poposition et de négociation et leur autonomie.

Merci d'adresser êttre manuscrite + CV + photo en précisant la référence du post à CCL, 1, cours Némausus, 30000 NIMES.

Vous êtes dipirmé(e) Bac + 4 ans en économie, droit, langues, phermacie, médecine ou grandes écoles

## SOJUFIINTERNATIONAL

vous donte l'opportunité d'obtenir un emploi de responsibilités dans une grande entreprise après a oir suivi, en alternance, une formation de 3° cycle gratuite et rémunérée :

Gestion du personnel - marketing finances et publicité

SOUFIINTERNATIONAL, 28, rue du Plateau, 75019 PARIS

philosophiques
Titre exigé : doctoret
letres, doctoret d'Est.
bilitation ou nitre jugé
avalent.

habilitation ou ptre jugé équivalent.
Entrée en fonctions:

1º soptembre 1891.
Offres de service : les lettres de candidaturs avec curriculum vitae et liste des publications (an 7 exemplaires) doivent pervenir avent le 20 juin 1890 au doyen de la faculté des lettres, Linvertiéé de Leusanne, BFSH 2, CH-1018 Leusanne, Rensaignements compléanse.

ires: 16L 021/692-45-52, même adressa DOCUMENTALISTE

DÉBUTANT H./F. Formation sciences 6co, 16S, histoire, techniques documentaires, barques de données apprécies.

Adresser C.V. + lettre menuerite » préceptes, and menuerité » préceptes » procéedés » préceptes » préc

SURVEILLANTS (ES)

## **EDITEUR**

Presse et communication - Ce jeune groupe de presse et de communication qui a connu depuis sa création un développement rapide emploie près de 200 per-sonnes et édite différentes publications dont un magazine d'informations générales. Son sonhait aujourd'hui est de renforcer sa structure commerciale en intégrant un éditeur, responsable de la diffusion pour son titre principal. Rattaché au directeur général, il anime une équipe de 4 personnes, définit la stratégie commerciale et met en place les actions nécessaires au développement des ventes au numéro et au recrutement de nouveaux abonnés. Il travaille en étroite collaboration avec la rédaction, la régie publicitaire auprès de laquelle il suggère des actions ponctuelles et la direction financière pour le suivi budgétaire. Ce poste s'adresse à un candidat de formation supérieure (bac + 4) âgé d'au moins 28 ans et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans acquise au sein d'un service commercial, marketing ou promotion des ventes dans le secteur de la presse, de la communication ou des produits grand public. De solides capacités d'adaptation, une personnalité affirmée et un sens relationnel important sont des atouts indispensables pour réussir dans cette fonction. Ecrire à Frédérique CHEMARIN en précisant la référence A/S8552M - PA Consulting Group - 3, rue des Graviers - 92521 NEUHLLY Cedex - Tél. 40.88.79.38. (PA Minitel 36.15 code PA)

PA Consulting Group HI MAN RESOURCES Creating Business advantage

**IMMOBILIER** 

## VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE

(Seine-Saint-Denis) recrute

1 INGÉNIEUR Adjoint au chef du service bâtiments Mission: Elaborer des projets dans le domaine du bâtiment (Entretien et travaux neufs).

### 

Chef du service infrastructures Mission: Etudes et travaux V.R.D. Gestion du domaine public.

## 1 ARCHITECTE

Responsable d'étude en urbanisme Mission: Etudes de projets d'aménagements de l'espace urbain.
Titulaire di biomé d'architecte.

Conditions de recrutement : Ingénieur subdivisionnaire ou ingénieur en chefers (avantages et primes statutaires).

Envoyer lettre manuscrite et C.V. 1: Monsieur le Député-Maire Hôtel de ville, 93806 EPINAY-SUR-SEINE.



propositions diverses



INTÉRIMAIRES

MANPOWER:

PARTICIPATION

AUX BÉNÉFICES

au moins 4 mois entr le

1º mars 1989 et le 31 décembre 1989

Vous êtes parni les

37131 ayants doit à une

participation aux bénéfices

Venez vite chercher votre rue de participation

à votre agence pour eraissement rapide.

Vous avez été intérmaire Minpower

secrétaires

# D'INTERNAT

PROFESSEURS

RESPONSABLE DE FILIÈRE SCIENTIFIQUE

Le poste comporte égalem un service d'enseigneme des mathémaniques des mathématiques Le sancidat aura una termation scientifique

Erw. CV + photo & ERMITAG 46, avenue Egié 78500 Maisons-Laffitus ou tél. : 39-52-04-02

ASSOCIATION LOI 1901 VILLIERS-LE-BEL 96 recherche ; [r][r]-[1]

SON DIRECTEUR

CAPABE/DEFA
Expérience : 5 ans
Coordination — Gestion
3 centres sociocultures
Consulties technique
suprès du CA
set de relations publique
consultantes en gestion

Envoyer CV + jettre de motivation à Madame is Présidents Office socioculturei Municipal 32, rue de la République

RÉDACTEUR EN CHEF

TEMPS PLEIN, MARSEILLE Formation supérieurs e-sciences humaines (de préfé rence psychologie). Expérience 5 ans presse.

er lettre + C.V.

D'EMPLOIS

Dessinateur, très bonne références, civerche trava fillustration dans édition presse publicité, KONK (18) 80-75-92-65.

## bureaux

AGECO 42-94-95-28.

MONTPARNASSE

35 ET 45 M2

RARE. NEUF.

commerciaux

Locations ....

BD DE CLICHY

465 m² 33 000 7 (MOIS RÉSERVES, PARKINGS REFAIT NEUF, 45-02-13-43.

de commerce

Ventes

Locations

BUROMASTER PTE PANTIN **GD STANDING** MÉTROLIAISON ROISSY A2 PARTIR DE 40 m², EXCEPTION L 47 m², 2 500 F/MOIS, GAS EN, ACCUEL, MALTISERVICES TEL: 48-44-45-45

bureaux

A PARTIR DE 50 F HT/MOIS

CIDES DES ADRESSES DE PRESTIGE POUR VOTRE SIÈGE, DU VOTRE ANTENNE A PARIS

YOTRE SIÈGE SOCIAL A L'ETOILE DANS NOS CENTRES D'AFFAIRES AV. CHAMPS-ÉLYSÉES

AV. YICTOR-HUGO R. DE PONTHIEU, 8º ETOILE IENA, 16º PASSY, TROCADÉRO

PENDER DE SENTE DE LE CONSTITUTION DE SCRETES. CIDES 47-25-82-19 VOTRE PEGE SOCIAL

DOMCILIATIONS SARL - RC - RM

43-55-17-50 BUREAUX ÉQUIPÉS Tres durées, ta sarvices Salles de téurijons SIÈGES SOCIÉTES

ACTE PARIS

## MONTPARNASSE

Locations

boutiques 🧻

SANS REPRISE

D'ENTREPRISE La Société anonyme immobilière du Grand-Orient de Price, par abréviation « SAIGOF », est propriétaire de locaux, « à NICE (Alpes-Maritimes), 21, avenue d'Alsace-Lorraine.

## La SAIGOF

désire procéder à la vente de ces locav au plus offrant.

En conséquence, toute personne intéressé par cette acquisition est priée d'adresser sous pli scellé sa propor on d'acquisition. Les propositions sont à adresser à saire André ROUX, notaire, Les propositions sont à adresser à saire au plus tard, le lundi 18 juin 64, rue des Mathurina, 75008 PARIF au plus tard, le lundi 18 juin 1990, le cachet de la poste faisant.

Le JEUDI 21 JUIN, à 15 Aenres, Maître ROUX, notaire à PARIS susnommé, procéder osera au rang de ses minutes. les plis reçus par lui et les consera au rang de ses minutes.

Seule sera retenue la provisition dont le prix aura été le plus élevé. Par la suite, la SAIGO et la personne ayant formulé l'offre la plus élevé. Par la suite, la SAIGO et la personne ayant formulé l'offre la plus élevée concrétisero leurs accords respectifs par une promesse de élevée concrétisero par acte notarié dans les termes et condivers unitatierale pareille matière.

Les renseignements concernant les caractéristiques des locaux et les heares le visite sont à prendre auprès de les heares le prendre auprès de HE REST LENORMAND, rte de la Manda, 96510 GATTIÈRES. (16) 93-08-60-72 - (16) 93-08-63-72.

ou : auprès de Monsieur Jean Claude GUNST - 71, boule-vard Cimiez - 06000 NICE.

(16) 93-38-00-66.

## PARIS XVIe PRES PLACE DE L'ETOILE

FEZZZEKANIH (PAZANE)

BAIL COMMERCIAL

A SAISIR 570 m<sup>2</sup>, BELLE FAÇADE SUR AVENUE VICTOR HUGO

comprensant 228 m² en rez-do-chaussée et rez-do-jardin. 238 m² au 1er étage et mezzanine. 104 m² en sous-sol

très bon état général, prestations de qualité

Voko France 85. avenue Victor Hugo. 751i6 Paris Tél.: 45. 66. 18. 62

## L'AGENDA

Bijoux

BAGUES ROMANTIQUES

BIJOUX ANCIENS

Vacances Tourisme

VACANCES EN CAMARGUE
Situé dens le trisnigle
Arles, Nêmes, Montpelier
A 24 km de le mer. Dans
un village calme et typique.
LA MANADIERE
sneienne maison bourgeclee
swee park, et aire de jauor.

PLAGRE BELLE COTE Loue appart., 5 lits, équipé, poss, six été et, sports, 1 600 F/sem, juillet. (Vente possib.) Tél.; (1) 60-10-25-38. DRISCOLL HOUSE-HOTEL 200 chambres simples 1 10 £ per sen. Rens. : 172 New Kent Road LONDON SE 1 4YT-GB (19-44) 71-703-4175

# **RUE DU** FAUBOURG ST-HONORÉ

Bureaux de grand standing étage élevé

581 m<sup>2</sup>

parkings + archives

Tél.: D. Faugeras, 42.66.33.26

Intermédiaires s'abstenir

4 \*\*

-- 15th by

16.5

100

 $\nabla_{V}\nabla_{V}T=$ 

1

4

WAY.

T::.

14 X

NA.

.

14

F 1844

¢.

ø

# Le Monde

# SÉLECTION IMMOBILIÈRE



appartements ventes

7° arrdt

LATOUR-MAUBOURG nmeuble récent, étage élevé, ascenseur, grand 2 p., belcon. unçois FALRE 45-48-22-70.

VANEAU, BEAU STUDIO SUR RUE, 2º étage. 790 000 F. FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70

**ESPLANADE** 

DEUX PIÈCES
beaucoup de cachet, refait i
ped rez-de-cheussée sur cour
Entrée inclépandante.
Tél.: 47-41-50-07

après 19 houres.

NV\*, PROCNE Va-à 400 m de l'av. de Suffren, delle expo., rue et cour, spot de qualité, 3° dt, sac., 85 m², chie living, 2 ch., imm. 1930 avez bow-window. Fables charges 3 000 000 F avez chire de service, 47-05-76-76

8° arrdt MALESHERBES

LÉGANT

IML 1898

triple réces. 4 chibres Grand service 14 chibres Michel BERNARD, 747 couple. -02-13-43

9º arrdt

PRÉS TRINETÉ Bourgeois, 6 p. 185 m², état neuf + 2 chbros aerò UFH INVESTISSEMENT S.A. 45-22-02-44.

hàs MÉTRO. Blandg. asc.

Interphone, sejour + euis. we beins.5/rue, bale, chff. central. PX 439 000 F. CREDIT - 43-70-04-84.

RUE ROOIER

2º étage, bon immeubl BEAU 2 PIÈCES

Grand adjour avec 3 fenê-tres, 1 chbrs, quis. adjoerde, s. de belns, w.-o. séperde Bon étes, Cave, 625 000 F. 764. : 48-04-35-35.

N.-DAME-LORETTE

1= arrdt

PALAIS-ROYAL

RUE SAINT-HONORÉ EXCEPTIONNEL

2 P. TT CONF. 35 m

cuis, américaine, salle d'equ. Chir. 980 000 F. 48-04-35-35.

2ª arrdt

daniOX. PALAIS-ROYAL, dani Para dani

3" m /t

EXCEPTIONAL

Appt de très haut nives Très apacieuse récaptio + chares et mezzanine preiendrait habitation

hoe pour personnelté. Prix élevé justifié. 46-22-03-80. 43-59-88-04 p. 22.

5° arrdt

Gay-Lussac, 4 pièces, Prof. Ilio. poss., bon pien cle Prix : 2 800 000 f. Tél. : 46-03-37-83, jaucii 10 h-14 h.

Rue GAY-LUSSAC Irren. Pierre de taile

4 pièces, balcon, François FAURE, 45-49-22-70

PORT-ROYAL BER. 55 m², revusant chie eG. Petri belo. Sud. Chembre sur cour. Gd cheme. 42-50-04-28.

PANTHÉON LLIXEMBOURG P. de t., 4º ét., soc. votd. vue dépagée, 4 p., 11 cft. 76 m², travet à prévoir. URGENT. 2 850 000 f. 43-35-18-36.

RUE FRÉDÉRIC-SAUTON STUDIO BON ÉTAT.

PX: 738 000 F. FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70

JARDIN DES PLANTES (près) BEAU 2 P. cuis., sel. de bains, WC, clair calms. Pròs : 890 000 P. Crédit possible. Tel. : 48-04-84-48.

RUG BUFFON petit 2 Refeit neuf. Cuis. équipi beins, solell, calme.

beins, solell, calma. A SAISER, 899 000 F. Tél. : 43-27-95-83.

LUXEMBOURG

MAISON 240 m²

Environ. Superbe edjour eur petio. 5 chbres. 2 boxes. 13-28-73-14. 45-46-26-25.

EXCEPTIONNEL

Résublitation de luse. Hôtel du XVIII<sup>a</sup> piòcle. Neut, jemals habité. Restent : appts 95 m² à 115 m². Heut de gemme. 48-22-03-80 43-58-68-04 p. 22

PLACE MAUBERT

Pour ma résidence principale l'appelle le numéro qui sait prêter

Crédit Mutuel

appartements ventes

BEAU 2P. 50 m2

GRAND BALCON 4º ét. Bel imm, p. de talie. Cava concierge, digicode. 876 000 F. 48-04-35-35,

2P. 40 m² 525 000 |

3" étage, Plein sud SUR RUÉ DE TORCY CRÉDIT TOTAL POSSIBLE 48-04-35-35.

RUE DES ROSES EXCEPTIONNEL 3 PCES entrée, cuis., s. de bains w.-c. 589 000 F. CRÉDIT T4L: 48-04-06-80.

MAIRIE 18-Pierre de taille 2 P. 43 m² 680 000

A débuttre. URGENT Tél.: 48-04-35-35.

Près BUTTES-CHAUMONT SEJOUR + cuis, douche, CLAIR, gentien., Prix 367 DOO F - CREDIT Tél. : 43-70-04-64

DUPLEX 145 m

Cité des sciences de La Vé-lette calma, soleil, belcon, cave, cheminée. Grande salle répept, Pers.

salle récept. Pert. 3 050 000 F. Viche 4, rus Benj.- Constant. Jeud 31 mai, 17 h 30-20 h. Ven. 1° juin, 16 h-17 h 30.

20° arrdt

PLACE DES FÊTES EXCEPTIONNEL 2 PIÈCEI entrée, quie, 6. de bra, w.-e teve, donnant sur verdure, 589 000 f and. 48-04-08-60

GAMBETTA, Près MÉTRO GRAND 2 PCES, cust, tt. conft, fur rue et cour.

PRIX 589 000 F. CREDIT - 43-70-04-64.

PL ÉDITH-PIAP BEAU 2 P. tous cord. cuis. a. de la w.-c. geuff. indiv. gez. Interphona. gét. asc. P. de taille.

20 LIE ST-BLAISE Imm. both coid. Beau 2 P. cuis. tout coil. Beau 2 P. cuis. tout coil. Bacarsess Prix : 565 OOL: Crédit pot able. 48-04-44-48.

285 m² + TERRASES

8 PIÈCES av. vue peno s/tt Parts, appt en duple tand. Gde récept. 5. Bt

tand. Gde récept. 5, Bas park. 7 950 000

SLP. 43-70-57-56.

erticuller vends dens inne ferre-de-tallis, appart, F 3 remier étags, tout confor resiminé métro Pallapor

Prix: 1 100 000 france.

77

NOISIEL (77)

PRIX: 700 000 F

92

19° arrdt

BASTILLE-GARE DE LYON 3/4 poss sur jardin, 95 m², solel, calma. Park. possible, 2 650 000 f. T. 43-07-24-32.

13° arrdt

TOLBIAC stand. Belle vue sur Paris 5 p. dbte lib. 3 ctisres, 2 belms, cuistres 6quipée, 147 m², loggies, 3 650 000 F, 43-35-18-36.

RUE BAUDRICOURT BEAU 2 P. refait neuf.

720 000 F. FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70

14° arrdt

EXPERTISE

GRATUITE

Etude Duvernet, 45-41-11-00,

Vavir studio 1 060 000 F Arago studio pari, 850 000 F René-Coty 4 p., 2 250 000 F Permety 2 p. 900 000 F Montparresse 3 p. 2 10 000 F 43-35-18-36.

ALÉSIA A SAISIR, p. de 1., 4 p., iv., 3 chirve, 80 m², 2º ét. sans asc., bien exposé, charges minimes, bon état, 2 400 000 F. 43-35-18-36.

PROX. Mº ST-JACQUES BEAU 3 P 3º étg. avec asc. Bel trum. Pierre de taille revallé. 2 130 000 P 45-66-01-00

AV, JEAN-MOULIN EXCEPTIONNEL 2 PIECES, entrée, cuis. brs, we, cave, 899 000 F. CREDIT. 48-04-08-60.

MOUTON-LIVENSET BEAU 2 P. of CFS alc., bel mm. place de

200 000 F. 45-66-43-43.

14", ALESIA 5" dr., BRC., S/AV. JEAN-MOULIN beau 3 pièces R cft, beic., bei imm. récent, paus, part. gardien, digoode 1 850 000 F-45-86-43-43

15° arrdt

15- SÉVRES-LECOURRE

BEAU 2-3 P. TT CFT

3" ét., asc., dble expo. TRES CLAR. Px : 2 400 000 F. 45-86-01-00.

MÉTRO CONVENTION EXCEPT. 8º fig. liscens. 1 PCE. cais., pal. d'esu, wd. 539 000 F. CRÉDIT TOTAL POSSIE. – 48-04-08-60,

### appartements ventes -ARCUER RER LAPLACE **GRAND STUDIO**

PORNICHET

Appts grand standing (16) 40-40-70-08.

MONTPELLIER scuités, Part. vd 5 p., v égagés, termis. 750 000 Tél. (16) 67-54-13-87,

appartements

∛achats}

Recherche 1 à 3 p. Paris., préf. 6\*, 6\*, 7\*, 14\*, 15\*, 16\*, 4\*, 9\*, 12\*, av. ou sans trave. Pale compt. chez notaire. 48-73-48-07, mâme le soir.

AGENCES FRANÇOIS
FAURE
PARIS-7" of PARIS-6"
5, RUE LITTRE

occialistes rive genche stimation, achet, vente Tél.: Olivier GRUMEL, 45-49-22-70.

PAE COMPTANT CHEZ NOTAIRE APPARTEMENT IN PARIS, sviic ou sents confort. M. ROGER 48-04-08-60.

EMBASSY SERVICE

rech. pour CLIENTS ETRANGERS APPARTS à PARIS de 200 à 450 m², 40 000 f à 90 000 f le m².

EMBASSY BROKER

Tech, DOW INVESTISSEURS ETRANGERS OF INSTITU-

Tél.: (1) 45-62-16-40

URGENT ACH, COMPTANT APPARTEMENT of PAVILLON même à rénover, M, VALLERAND, Tél.: 43-70-18-00.

AVEC PAIEMENT COMPTANT.

JE RECHERCHE pour ed-brerre STUDIO ou PCED PARIS RIVE OTTE M. ou Mr. GRANIS. TE.: 4271-93-00.

URGENT J'ANGETE

Statio ou 2 pib.

Statio ou 2 pib.

Etat indifferent.

M. VALLAT - 45-66-9-3

PARIS RIVE DROITE STUDIO OU 2 PCES URGT,

J.-P. CARRIÈRE Tél.: 42-71-12-00

CABINET, KESSLER

entièrement agencé par architecte d'intérieur, cuisine équipée. Prix : 820 000 F, Tél. : 45-86-01-00 RUE DAUPHINE STUDIO, CLISINE, BAINS, 3 900 F CH. COMP. PRANÇOIS FAURE 46-49-22-70 RER NOGENT dens un ECRIN DE VERDURE SUPERBE 3 P. 80 m² + jard. priv. Belle résidence 1970. Pierre de T. 1 680 000 F. 48-04-35-35

kny résidence avec verdure, studio 32 m³, belcon, cave, double parking sous-sol, gar-clien, interphone. 550 000 F, Tél. r (1) 46-58-59-20, Province

Paris MASTER GROUP scherche appts vides seublés de stand, p clientèle de société.

EMBASSY SERVICE

INTERNATIONAL SERVICE rech. pr BANQUES, STÉS MULTINAT. et DIPLOMATES (2DS APPTS de standg 5, 8, 7 poss. Tél. : 42-80-20-42.

colleborateur de Monde peturche appt, aur Paris loyer 2 000 F mass. T, but. : 45-55-91-82, p. 4070

meublées |demandes|

**BARBARA FRELING** 24, 16, 6, PLACE VENDOME 40-20-96-08

URGENT rech, pour diri-geants étrangers d'impor-tants groupes angle-saxons LUXUEUX APPTS INEU-BLÉS, DURÉE 1 A 2 ANS. LOYERS GARANTIS.

terrains

Venda (80) Somme, terreia à biblir ou son 518 m² visibiles, possibilité recontement esu, secricité, terreiapsements, bit.: 43-52-15-42, suje. 13 h ou le week-and (16) 22-85-05-59

|maisons de campagne Aries vd mas en p. de t. 160 m², ent. rénové, sur 1,5 hottere de praire iniquée, grûs ariores, cadre except. Tél.: (16) 42-05-02-66

VD CAUSE MUTATION à 75 mm de Paria, dinest, Aot. Se COURTENAY (45) sur son TERRAIN BOISE Région parisienne 65 km Paris, mais. bourg., 8 p., z cft, jard., gar., 12 000 F/m. 44-21-58-56/54-70-22-00

locations non meublees demandes

polocations non meublées

offres

**Paris** 

47, rue Vaneru, Paris-7-. 42-22-14-61 - 42-22-24-66.

FONT-ROMEU
surio 25 m², cuis. eméraç
our 4 pers. Etat nº, meuble
erresse 16 m², 220 000 F
ark, T. (1) 45-85-35-83 o
(16) 68-30-02-77. B, av. de Messine, 75008
PARIS recherche APPARTS
DE GRANDE CLASSE
VIDES ON MEUBLÉS,
NOTELS PARTIS, PARIS OUEST,

S-JEAN-DE-LUZ Tel. : (1) 45-62-78-99, AFLANTILLUZ

Résidentiel. Exceptionnel.

Appt de caract. 230 m², RC

+ ne de jd. + 800 m² jd. priv.
da splantide meis, de maitre.

Ent. séj. dole 60 m² sv.
chem. Terrasse 30 m², culs.

sm. 4 Chb., 2 s.bns, 2 vs-c.

Grande cave. 4 300 000 F.

Agence Fourcede

(16) 59-23-61-81, 59-24-29-88 THE SECOND

locations

Paris

echerche pour sa clientille multinarionale et internatio-nale APPTS DE PRESTIGE vides ou moublés, URGENT, PARIS RÉSIDENTIEL.

RÉSIDENCE CITY

Tél.: (1) 45-27-12-19 Bretagne ERQUY, bord plage à l'écars, VILLA caractère, grants, 5 p. possibs, aménop, compléms, 4000 m², 1 165 000 F. Houdfard BP \$10, 53031 LAVAL cedes. Tál.: 43-58-61-80 (province). Part. vd ADC-on-PROVENCE SUD, gde villa 236 m², parain 8 200 m², piacina, grd garaga. Prist: 1750 000 F. Tdl.: 91-90-44-54.

13 — Terrain à bâtir — boisé — 4700 m² — 56000 F. Tél. : 90-25-44-88.

Proximité Aix-en-Provence, berrain 36 000 m² boisé, C.U. positif pour activité sentente peremédicale, Possibilité 8 000 m² SHON. • Px 90 F H.T. le m², 14, [16] 42-58-91-16 H.B.

**AZUZIR** 

A vandre à 80 km de Paris 128 ion de Doorden), dans vil-lege dynamique, agrieble ma-son ancierva, 170 m' abbita-bles + grerier aménagesble. Très bon état, Cour commune + 3,50 m² de joil juridin. Grangs. Prix : 550 000 F. 78. : (18-1) 42-67-78-82 .ou (16) 37-69-63-29, 4 HA 30 Spiend. MAIS. de CAMPAGNE entièrem, améragée évec son plen d'esu de 5 000 m². Sé. rust. cheroin., cuis., 3 chòres. d. d'esu, w.-c., ger., terbeuse. Px tot. sacrifié 497 000 F. Créck 100 %. Rembourable comme us lower. VERSALLES R.D. Maison de villa 18- silicia, cialme, 125 m². 5 p. prisci-pales, affaire du mos. 2 100 000 F. 30-24-02-71. comme un loyer (16) 38-85-22-92, 24 h/24.

proprietes FORÊT COMPIÈGNE duns jardens jatune, duns jard. & Tarcianna, bELE MAISON DE FAMILLE romantique et calma. Double réseption. 6 chambres. 3 bains. Bale terrases aud. Village classés. 45-44-28-30 - 45-44-28-13. Memore de bernate.

A 10 mm de Paris, maison vieux châtition, 220 m³ hab, Sud, caime, cheminée, cave,

BELLE MAISON 3 P. TT CFT S/jard. 175 m², garage chaufferie, case. A SAISR. 800 000 F, 45-86-01-00. 110 km Est de PARIS, Maison pays rénovée, 8 P. 200 m² hab, de guite, 5240 m² arb. 620000 F. T. (16) 28-81-14-61, b. repas.

SÉVRES limite MEUDON faison de caractère 180 m²,

10 p. principales, terrain 450 m², Prix: 5 040 000 F, TA: : 30-24-02-71,

ARCUEIL RER LAPLACE

maisons individuelles A vendre à 80 km de Peril MAISON PROUNTÉ DALPINE (25 km de Dourdan) derei insolte, 2 ch., plusieurs nev., village dynem., agréable celme, luce, plus terrasse, maison, 170 m² habit. - genier amérag. Tobe bon ITSE. Cour commune + 350 m² de joi jordin. (Arage. Pricr : 850-000 f., 47-27-10-18, part. le solv. (16-1)-42-57-78-82. (16-1)-42-57-78-82. (18-1)-30. page 119. Vend Bac d'Alier Nevers reison, terrem 5 800 m'. ite visible au revue Géo, Mai 90, page 119. 78-43-89-75 ap. 20 h. naion, 6 chbres, 2 beins, 2 vic., gar., terrasse, and. 36 m², 3 950 000 F 43-45-37-00 Vend Bec d'Allier-Nevers, maiso, terrain 5 800 m², site vible sur REVUE GEO, m 90, page 119. Tél. 7840-06-14, h. de bur,

> "châteaux 🊝 VD CHAT AU 30 CHBRES eu plus cirant. 150 tun Paris, 15 knivendöms, Loi-er-Cher. Le 15V en sept. 90. T. 54-23-26-10, Ag. s'abst.

boxes = |arking 16" FL-MARTIN gd box à lå CMF 45-04-13-00



**ACHÈTE TERRAINS IMMEUBLES LIBRES OU OCCUPÉS** 



EXPERTISE VOS IMMEUBLES de toutes catégories PARIS & BANLIEUE RÉNOVATION - PROMOTION.

PROMOVE

75001 PARIS.

Pour paraître dans cette rubrique

« SELECTION IMMOBILIÈRE »

Contacter: 45-55-91-82 poste 43.24.

## mm. pier. de t. Beau f chb., bns, w-c. ( central. Refeit neuf, 43-46-37-00. CONTRESCARPE PRÈS Bei imm., asc., chif. cent. Bezu studio tout conft. 43-45-37-00.

6° arrdt - CARACTÈRE Séjour 45 m², cheminée,
3 fen./cour. Calme sbaolu.
Pièce d'entr., cuis. équipée,
salle de bains, w.-c.
Surface totale 75 m²,
1= étage, Parfait état.
Près place 31-André-des-Arts.
3 300 000 F. Part. à Part.
Tél. pour r.-v. ; 43-22-34-25.

MONSIEUR-LE-PRINCE Scudio refeit neuf, 530 000 F. RUE DU CHERCHE-MIDI Studio à résouer, 2 fenêtres. 480 000 F. FRANÇOIS FAURE 46-49-22-70

**RUE DAUPHINE** (ords Seine) 120 m². PLEM DE CHARME. Très ceime. 6 800 000 F 48-33-25-45.

PLURIMMO 72, bd Respeil, Peris-8\* VOUS PROPOSE SEVRES-BABYLONE 5 PIÉCES, P ET. ASC. DBLE LIV. + 3 CHERES 120 m² anviron, bon plan BELLE VUE DÉGAGGE

4 et 5 poss pour clients PAHEMENT COMPTANT 45-48-25-01

2 P. + une indépend. 54 m Bot ancien, 2º ét. Calm Ensoleillé. 1 080 000 F. Urgs. S.LP. 43-70-57-56. 10° arrdt

Rue Le Fayotte,
métro Louis-Blanc,
métro Louis-Blanc,
pintenses pierre de talle,
2 pièces, 35 m²,
out confort, refait à neuf,
cheminées, 5° étage sans
isconseur reuls prévu, solail,
calme, interphone et
gerdier, 880 000 F,
42-02-89-42. 10-, MÉTRO RÉPUBLIQUE EXCEPT., bol imm., ravaló, STUDIO, cula ta cit, bele, soleli. 340 000 F Crádit poss. 48-04-85-85

MÉTRO CHATEAU-D'EAU habitable sans frais. BEAU 2-PCES, cuin., baist, save. Solell. CALME 679 000 F. 43-27-81-10.

Rue Lafayette, métro Louis-Biano, bal immeuble pierre de taille, 2 pièces tout confort, refait à neuf. 5- étage same ascensour mais présus soled, caime, interphone et gerdien. 80 000 F. Le soir après 18 houres 42-02-89-42. PL. COLONE, FABEN Bel Imm, pierre de t. 7 asc. 2 P., entrée, cuis. A rénover. Poss. 12 cft. 43-45-37-00.

11° arrdt BASTILLE SUPERBE LOFT 350 m², piscine, box 4 voltures. 13 800 000 F-Exclusivité, 42-72-40-19. Près MÉTRO ST-MAUR. Bei imm. 2 PIÈCES, cuis. tt.cft s/rue et cour. digicade. — 497 000 F. CREDIT - 43-70-04-84.

FAIDHERBE-CHALIGNY EXCEP, 2 PIECES cuis, sal. de beins, wc, cave 649 000 F CRED. TOTAL POSSIS. -- 48-04-08-60. 12° arrdt M- DUGORMMER

Beeu 2PCES aur rue, culeire eméragés, salle de bains, n.-c.: Prix 1 736 000 F. Cré-dit possible. 48-04-85-85. BASTILLE FBG SAINT-ANTOME LOGT DUPLEX 80 m² au 5° ét. Gd séj. 33 m², 2chb., gde cuis. équipée, 2 brs. 8ei imm. APPT avec charme. PX 2 000 000 F. S.I.P. 43-70-57-56.

16º arrdt DAUPHINE Centr., gd studio 48 m² ét. cleir, ceime. 2 225 000. UFF: INVEST. SA. 45-22-02-44.

16' GEORGE-SAND Pierre de L. 3-4 p., 106 m² Etat neuf, asc. UFF INVESTIS. S.A. 45-22-02-44 16" VICTORIEN-SARDOU 3/jardin, Sté Perrine, 103 m², 4 pees., 4" ét. asc. Charne solel, refait neuf. Chiere serv., 4 400 000 F., 45-82-42-51 et 45-83-35-88.

17° arrdt )

17º PRÈS PÉREIRE Bel ancien, 6 p., 130 m², aec. 4 750 000 F. UFFI INVES-TISS. SA. 45-22-02-44.

Hauts-de-Seine ASNIÈRES. Près métro, EXCEPTIONNEL 2 PCES, untrie, cuis., s, de brs, w,-c., 4 ét. 369 000 F CREDIT TOTAL 48-04-08-60. 2 P. TT CFT 800 009 LEVALLOS centre, Mº A-FRANCE. Beau 2 p. entr., cuia., s. de bains, w.-c. placards. Px: 635 000 F créd. poss. 48-04-85-85. 6° ét. anc., izon. pierro de taille. 45-65-43-43 Part. à part vand apparten aux Hespérides Courcell Wagnam comprenent living c ble + chembre domant sur din. Prix: 2 800 000 F. Tél.: 84-04-70-18. LEVALLOS R. Colange. A saisir, GD 2 P. cuis., bains, w.c., cave. 86 inny rav. URGENT. 825 000 F, T. 43-27-95-83

2 P tt cft 1.350.000 4º étage. De bon immeuto. Très bien situé. Séj., 1 chbr cuis., salle-bns, dressing Tél. : 45-66-43-43

18° arrdt **FAITES ESTIMER GRATUITEMENT VOTRE APPART.** Tél.: 45-41-11-00. MÉTRO MARX-DORMOY A SAISEL Bel Imm. 2 PCES cuis. bains. Refait neuf. Vue dégagée. Soiel. 549 000 F. Tél.: 43-27-81-10.

MEULLY, Rue du Chiltonu env. 190 m² 6 P. très be imm, pierre de t. 2° ét. ±/cour. Jard. Studio de serv. Val-de-Marne) CACHAM PONT-ROYAL SUPERBE 2 P. TT CFT ctair, avea jerdin privatif 80 m², COUP DE FOUDRE 850 000 F. 48-68-01-00

NEUILLY MP SABLONS BEAU 2 P. S/RUE cuisine, anile d'eau, 5-étage. Prix : 690 000 F Crédit poss. 48-04-85-85

Seine et-Marne 76. Champe Élyaées, 8º Recharche de toute urgence Centre du Lusard
Part. vend F3 83 re<sup>3</sup>
100 m RER, 30' OPERA, to
commercias, proche écoles aquara, cetime, bols produitif, selfe à mangar 27 m²,
2 chbres, cuisine 12 m², se
de bains 6 m². Contocter le
60-17-20-46 après 20 h. BEAUX APPTS DE STANDING ÉVALUATION GRATUITE

Très urgent pour benque recherche appt standing. 3 récept. + 3 à 5 chb. 16° N - 8° - 7° - 5° 46-22-03-80 immeubles 🖰 ACHÈTE

COMPTANT IMMEUBLES occupés ou vides, M. Brunet, 45-41-11-00. DOURDIN DORESSAY PARIS INTRA MUROS

FAX 47-46-76-08

**NOGENT BOIS** Refait neuf, laxe

hötels particuliers Hötel particulier Triple ricept., 3 chambres 2 selles de bains (merbre) dressing, culs. équipde, jard. 250 m² et gar. 200 m² Prix: 5 600 000 F Michel BERNARD, 45-02-13-43. VIVRE DANS UN VILLAGE **AUX PORTES DE PARIS** au 26/28, rue Marius Aufant Levallois Perret.

Dans une luxueus résidence située à la limite de Paris et de Neuilly, à proximité du métro Louise-Micheet de rues commercantes, 20 appartments 4 et 5 pièces) de grand standin spacieux et éclaires par des bow-windows, avec balcons ou terrosses sont livrables immédiatement. : Deux: par-: 1 kings sont réservés par appartement,

48, rue de Bassano, 75008 Perís Visites sur rendez-vous au 40.70.00.98

حكدًا من الأصل

# BILIERE

3 May ...

GROUPE ZAUBEN ACHETE

Controlled States

. SELECTION WEEK

paste Aldi

LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

Chaque mercredi, le Monde consacre cette page à la publication d'une sélection d'appartements et de maisons individuelles mis à la location par les investisseurs institutionnels.

Mais qui sont donc ces institutionnels? Ce sont, en fait, des compagnies d'assurances, des sociétés immobilières d'investissement, des caisses de retraites, qui, le plus souvent, sont statutairement amenées à investir en immobilier.

La vocation de ces investissements, c'est d'apporter un revenn finan-cier.

Ces immeubles sont donc mis sur le marché locatif. Mais, apparte-nant à des institutionnels qui possèdent des parcs importants, ils sont gérés professionnellement sous l'œil attentif de l'administration. Ils garantissent

donc aux locataires utilisateurs, d'une part, une application rigoureuse de la législation régissant les relations entre locataires et propriétaires, et, d'autre part, la garantie d'un entretien régulier conservant ainsi toute la valur de ce patrimoine.

Valeur de ce patrimoine.

Tout cela explique que les investisseurs institutionnels qui, dans cette page, proposent des logements à la location se soient collectivement engagés à fournir des informations claires et précises : descriptif, adresse, engagés à fournir des informations claires et précises : descriptif, adresse, loyer et charges présentés séparément, et coordonnées du commercialisateur à contacter.

D'un commun accord entre le Monde et ces propriétaires, une présen-tation standardisée a été adoptée pour ces annonces afin de faciliter la recherche des futurs locataires.

| Ces minientores sont come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | adent des narcs importa | uts, its som geres                                | recher                                                                 | che des futurs locatai        | 163.                                            |                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ces immeubles sont donc i<br>mant à des institutionnels qui pos<br>professionnellement sous l'oril at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lower brut +            | Type                                              | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                             | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                           | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                            | Loyer brut +<br>Prov./charges |
| Type Adresse de l'intration<br>orfacé/étage Commercialisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prov./charges S         | ertece/étage                                      |                                                                        |                               | 92 - HAUTS-DE                                   | -SEINE (suite)                                                        | 6 300                         |
| ARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                       | nites · l                                         | 48, rue de Mouzala<br>SAGGEL - 40-34-38-50                             | 7 200<br>+ 917                | 4 PIÈCES<br>Park., imm. neuf<br>85 m², 2- étage | Clement<br>1, rue de Bièvres<br>SAGGEL - 46-08-80-36                  | + 871                         |
| ARRONDISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im                      | rk., 82 m², 3- écage<br>en. neuf                  |                                                                        | ` <b>!</b>                    | 3/4 PIÈCES<br>Park., 95 m², 2- étage            | Garches<br>13, rue des Suisses<br>CIGIMO - 43-24-50-00                | 6 100<br>+ BSQ                |
| 5 m², 4- étage SAGGEL 47-42-44-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 8 - YVELINES                                      | Noisy-le-Roi                                                           | 7 814                         | disp. 15-08-90, balcon<br>STUDIO                | Netify Charles de Gestle                                              | 3 690<br>+ 490                |
| TUDIO MEUBLE Home Plezza Nation HOME PLAZZA 40-09-40-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 500                   | AVILLON 5 PCES<br>11 m², jardin<br>122 m², garage | 2, side Richard-Datasinos<br>AGIFRANCE - 30-44-01-13                   | 3 850                         | Possib, park.<br>35 m², 3- étage                | CIGIMO - 48-24-50-00                                                  | 6-600<br>460                  |
| m² sur jardin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 500<br>+ 1 275        | PIÈCES<br>Parki, 57 m², 2- étage                  | Saint-Germain<br>14, rue du Docteur-Tirnsit<br>LOC INTER - 47-45-19-97 | + 920                         | 4 PIÈCES<br>Park., 97 m², 2: étagi              | Putpeux<br>18. sv. GPompidou<br>AGF 42-44-00-44                       | 1 7 550                       |
| PCES, park. 4, av. de Tallebourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | STUDIO<br>Park., 28 m², 3• étags                  | Saint-Germain 2 bis, rue de La Rocquejacueir AGF 42-44-00-44           | 2 750<br>+ 280                | 4 PLÈCES<br>Park., 96 m², 14 étas               | Saim-Cloud .  10, square de l'Hippodrome AGF 42-44-00-44              | + 770                         |
| PCES, park. 4, rue Moufile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 320<br>+ 569          | 3- PIÈCES<br>75 m², 1= étage                      | Sain-Germain<br>40, rue des Ursuines<br>AGF 42-44-00-44                | 5 220<br>+ 670                | 94 - VAL-DE-                                    | MARNE                                                                 | 4 860                         |
| 12" ARRONDISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | PAVILLON 4 PCE<br>93 m², jardin                   |                                                                        | 5 500<br>+ 313                | 3 PIÈCES<br>Park., jmm, neuf<br>75 m², 3• étage | Joinville<br>4/12, rue Halifex<br>SAGGEL - 47-42-44-44                | + 571                         |
| 89 m², 7: átage AGF - 42-44-00-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 500<br>+ 1 290        | 645 m², garage                                    |                                                                        |                               | 4 PIÈCES                                        | Joinville<br>4/12, rue Helifax<br>SAGGEL - 47-42-44-44                | + 7 000<br>+ 734              |
| 13. ARRONDISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4300                    | 91 - ESSONN<br>4 PIÈCES                           | Gif-sur-Yvette                                                         | 3 290<br>+ 790                | 93 m², 8· érage<br>5 PIÈCES                     | Johnville Linkfor                                                     | 7 600<br>+ 825                |
| 3 PIÈCES 13, résid. Belleville<br>Park., 72,m², 3-ét. AGF - 42-44-00-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 660                   | Park., 76 m², 3° éta<br>4 PIÈCES                  | GCI - 40-16-28-70                                                      | 3 680                         | Park., kmm. neuf<br>106 m², 7• étage            | SAGGEL - 47-42-44-44                                                  | 3.78                          |
| 2 PIÈCES 12, rue du Moulin-de-la-Point SAGGEL - 47-42-44-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 625                   | 80 m2, 11- 6tage                                  | Parameters and American Street, and and a second second                | 1 098                         | 3 PIÈCES<br>Park, 73 m², 1= 6                   |                                                                       |                               |
| 10 Arthornal Date Colledebons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marketa.                | STUDIO<br>Paris 21 m² rela de d                   | Yapres<br>2, pend, du Lac<br>LOC IMTER - 47-45-19                      | 4. Z//                        | 2 PIÈCES<br>Park., 63 m², 2- 6                  | Seint-Mandé<br>4, av. Joffre<br>LOC INTER - 47-45-19                  | + 53                          |
| Table 111 Trees of the Park I are a second of th | 36 000<br>2 460         | 92 - HAUTS                                        |                                                                        | 4 800                         | 4 PIÈCES<br>Park., 98 m², 3°                    | Saint-Mandé<br>2, av. Joffre<br>LOC INTER - 47-45-19                  | 89                            |
| 7 PIÈCES 223 avenue Foch 243 m² 71 de ur hat 1 AGF 42-44-00-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 3: PIÈCES<br>Park., knm. neuf<br>75 m², rez-de-ch | 25, av. d'Argentouil<br>SAGGEL - 42-66-51-0                            | 5 + 873                       | A DIÈCES                                        | Vincernes _                                                           | 69                            |
| 17. ARRONDISSEMENT  6 PIÈCES   17. TUB Faraday AGF - 42-44-00-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 200<br>+ 1 200       | 3 PIÈCES                                          | Ashibres<br>25, av. d'Argenteuil                                       | # 850<br># 801                | Park., 84 m <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup>       | étage 44, rue de Fonteney<br>LOC INTER - 47-45-1                      | 9-97                          |
| 131 m², 4-étage.  2 PIÈCES Park., 43 m², 4-étage   GCI - 40-18-28-71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 604<br>+ 465          | 3/4 PIÈCES<br>Park., 93 m², 1                     | Agnières<br>Agnières<br>Agnières<br>Agnières                           | 6 000<br>+ 1 081              | 95 - VAL-                                       | Countinentie                                                          | , 5                           |
| 19 ARRONDISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | krynouble nour                                    | Asmiros                                                                | 7 200<br>+ 1 221              | PAVILLON 4<br>106 m², jardin 42<br>garage       | 3 m², 1, aliće de l'Albands<br>AGIFRANCE - 34-42                      |                               |
| 3 PIÈCES 2/10, rue de Joinvide<br>Park., 69 m³, 5- duge AGF 42-44-00-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 700<br>940            | Park., knm. neur<br>104 m², 3º étas               | SAGGEL - 42-66-614                                                     | 05   4 010<br>  + 1 112       |                                                 | PCES   Cergy-Courdimenche<br>1, clos de Criberts<br>AGIFRANCE   34-42 | +                             |
| 2 PIÈCES 48, rue de Mouzale SAGGEL 40-34-38-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 550<br>4 621          | 2 PIÈCES<br>Park., 63 m²,<br>3• étagé             | AGIFRANCE - 46-03                                                      | -61-83  <br>  4 221           | 2 PIÈCES                                        | Monunciancy<br>126, sv. Charles-de-G                                  | ulio + 2                      |
| imm. neuf 3 PIÈCES Park., 62 m², 4 éasge SAGGEL - 40-34-38-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 750                   | 2/3 PIÈCES<br>Park., 51 m², 5                     | Boulogne<br>229, bd Jeen-Jaurès<br>GCI - 40-16-28-71                   | 5 100                         | 40 m², 2 dt., dsp.                              | Montmorency                                                           | nulia +                       |
| imm. meuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 950                   | 3 PIÈCES.<br>Park., 70 m²,<br>irom. neut          | Clament 1, rue de Bièvres SAGGEL - 46-05-80                            | + 690                         |                                                 |                                                                       | -00 l                         |
| 3 PIÈCES<br>Park., 78 m², 4 étags<br>Imm. neuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                      | BERT CHARLE                                       |                                                                        |                               |                                                 |                                                                       |                               |



AGE IMMOBILIER

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE

















## La politique méditerranéene de la CEE

## La Yougoslavie bénéficiaire des mêmes aides européennes que les pays de l'Est

intégrée dans le programme d'aide financière que la Communauté met en œuvre au profit des pays d'Europe centrale et orientale. C'est ce que propose la Commission Delors aux Douze en les invitant également à réactiver l'aide financière à la Turquie, suspendue depuis le coup d'Etat militaire de 1981.

(Communautés européennes) de notre correspondant

En indiquant les aménagements à apporter aux relations avec la Yougoslavie et la Turquie, la Commission complète son projet de politique méditerranéenne rénoée. La démarche en direction de la Turquie a cependant peu de chances d'aboutir à cause de l'oppposition de la Grèce.

La Yougoslavie s'est vu reconnaître depuis vingt ans une relation spécifique avec la Communauté, incluant un soutien financier limité; elle a bénéficié, pour la période 1986-1991, de 550 millions d'écus (3,85 milliards de francs) de prêts de la Banque euro-péenne d'investissements (BEI). utilisés essentiellement pour la modernisation des routes. Mais, en raison des modifications en cours dans les relations Est-Ouest, cette relation particulière est en train d'être dépassée et, si rien n'était fait pour corriger la situation, la Yougoslavie serait bientôt moins bien traitée que la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie.

Les dirigeants de Beigrade ont vite fait leurs comptes : la Commu-nauté se propose d'accorder des subventions budgétaires de 850 millions d'écus en 1991 et de l milliard d'écus en 1992 au titre

La Yougoslavie devrait être de l'aide aux pays d'Europe centrale et orientale, coordonnée dans le cadre de l'OCDE (G-24). S'ils pouvaient espérer bénéficier d'environ 15 % de ce montant (leur population représente 17 % de celle de l'ensemble des pays concernés), ce serait nettement plus que l'enveloppe actuelle. Cependant, les Yougoslaves sou-haitent également conserver leur partenariat spécifique avec la CEE.

> La Commission suggère aux Douze de leur donner satisfaction de la manière suivante : un nouveau protocole financier serait signé, couvrant les cinq années sui-vant le l' juillet 1991 et portant sur des prêts de la BEI pour un total de 900 millions d'ècus (6.3 milliards de francs), qui continueraient à être principalement affectès à l'amélioration des infrastructures routières et ferroviaires. Ces prêts pourraient bénéficier de bonifications des taux d'intérêt. En complément aux avantages résul-tant du protocole financier, la Yougoslavie scrait éligible aux subventions accordées par la Commu-nauté au titre du Programme de coordination (G-24) d'aide aux réformes économiques des ex-pays communistes. Cette assistance serait destinée en priorité à la remise en état du système ban-

La Commission précise qu'au total « la Yougoslavie ne devrait bénéficier, de la part de la Communauté, d'un traitement ni plus ni moins favorable que ceux accordés aux pays d'Europe centrale et orientale ». Le concours du G-24 est subordonné à la poursuite de la libéralisation politique et économique, et la Commission, dans le document qu'elle vient de soumettre aux Douze, relève que « le problème du Kosovo reste posé ». PHILIPPE LEMAITRE

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Wagons

Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 23 mai 1990. L'assemblée a approuvé les comptes de l'exercice 1989 et a décidé la distribution d'un dividende de FB 129 aux actions ordinaires, de FB 64,50 aux actions nouvelles et FB 165,60 aux actions AFV, payable à partir du 7 juin 1990 auprès des

- en Belgique; à la Banque Bruxelles Lambert, à la Générale de banque, à la Banque Paribas Belgique, à la Société générale Alsacienne de banque, à la Banque Nagelmackers, à la Banque Degroof, à la Kredietbank ou à la Caisse privée banque, dans leurs agences à Bruxelles et/ou en province;

- en France : à la Société générale, à la Banque nationale de Paris, au Crédit lyonnais, à la Banque Paribas, au Crédit commercial de France, à l'Européenne de banque, à la Banque Louis Dreyfus, au Crédit du Nord, à la Banque de gestion privée-SIB, dans leurs agences à Paris et/ou en province;

- à Amsterdam : à l'Amsterdam Rotterdam Bank, à la Banque Paribas Nederland, ou à l'Algemene Bank Nederland ;

à Londres : à la Midland Bank Limited (International division).
 L'assemblée à pris acte des démissions présentées par MM. Euthymios CHRISTO-DOULOU, Jacques PÉISSIER et Antoine VEIL.

MM. Gilbert ANCIAN. Gérard ESKENAZI, Jacques FOURNIER, Paul JEANBART, Aimery LANGLOIS-MEURINNE, Jean-Pierre de LAUNOIT, Leonardus F. PLOEGER et Didier REYNDERS, administrateurs sortants, sout rédus. Leurs mandats prendront fin après l'assemblée ayant approuvé les comptes de 1992.

M. Alfredo SAENZ ABAD est nommé administrateur. Son mandat prendra fin après l'assemblée ayant approuvé les comptes de 1993. Deux postes d'administrateurs démissionnaires sont mis à la disposition du conseil d'administration qui pourra les pourvoir par cooptation. Ces nominations seront ratifiées lors de la prochaine assemblée.

Le comte Jean-Pierre de LAUNOIT est renouvelé dans sa fonction de prési-

A PARTIR

**DU 2 JUIN** 

Toutes les informations concernant les dates des Assemblées Générales

> des actionnaires et la mise à disposition des rapports annuels

seront disponibles sur:

3615 LM puis AVIS

Un récapitulatif des entreprises ayant

communiqué sur ces sujets paraîtra tous

les samedis (daté dimanche-lundi),

- à Milan : à la Banca commerciale italiana (direction centrale) ;

- à Madrid : au Banco espanol de Credito ;

## NEW-YORK, 29 mai T

### Nouveau record

Nouveau record

Wall Street a rouvert ses portes mardi après trois jours de chômage pour la célébration en début de semaine du « Mamorial Day ». Et ce lut pour décrocher un nouveau record. Amoros dès l'ouverure, le mouvement de reprise s'est poursuivi durant presque toute la aéance et, à la clôture, après avoir effacé toutes ses pertes du vendredi précédent, il a établissait à 2 870,49, son plus haut niveau historique, avec un gain de 49,57 points. Le bilan de le journée a étà à la hauteur de ce résultat. Sur 1 983 valeurs traitées, 1 107 ont monté, 426 seulement ont balsaé et 450 n'ont pas varié.

pas varié.

Le facteur tachnique aurait-li joué ? Possible. Mais, autour du e Big Board », les spécialistes attribusient la forte reprise des cours à IBM, qui feit l'objet cette semaine de la cover » dens Barron's. L'action de « Big Blue » fut l'une des vedettes de la séance. Mais l'autre événement cité était d'origine politique. M. Mikhan Gorbatchev arrive mercredi 30 mai à Washington pour une conférence au sommet avec le président Bush. Un tel événement a très souvent un effet positif sur le marché.

| VALEURS            | Cours du<br>25 mai | Cours de<br>29 mais |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 9                  |                    | 64 7/8              |
|                    | 81 B/6             | 41 7/8              |
| e Mariatan Bank    | 8134               | 81 3/4              |
| A Maria Carl Baris | 25 1/4             | 25 7/8              |
| out de Namows      | 39 1/4             | 35 1/4              |
| man Kortak         | 40 1/2             | 40 1/2              |
| A                  | 45 1/2             | 463/4               |
|                    | 46 5/8             | 46 1/2              |
| ral Electric       | 69 3/8             | 613/8               |
| d Motors           | 48 7/8             | 49 1/4              |
| <b>er</b>          | 34 1/2             | 34 7/8              |
|                    | 116 3/8            | 117 1/4             |
|                    | SS 1/8             | 98 1/8              |
| OI                 | 60 3/4             | 603/4               |
|                    | 62 1/2             | 62 1/2              |
| PORTON             | <b>55 1/8</b>      | <b>56 144</b>       |
|                    | 57 1/4             | 5734                |
| orp. on Allegis    | 150 1/2            | 15034               |
| Cubdy              | 19 7/8             | 20                  |
|                    | 33.7/8             | 33 3/4              |
| ogłoski            | 34 7/8             | 34 7/R              |
| Corp               | 49 1/2             | 49 1/8              |

## LONDRES, 29 mei T

## Forte hausse

La séance a été bonne, mardi, à la Bourse de Londres, qui a été encou-ragée par la fermeté de Wall Street peu après son ouverture et la pro-gression du marché à terme. L'indice Footsie des cent valeurs affichait en fin de journée un gain de 30 points à 2 295,60. Le marché n'était toute-tois pas très actif après le long west-end de trois jours, 328,4 mil-lions de titres seulement ayant été échangés. Le groupe alimentaire Cadbury-Schweppes a gegné du tar-rain après l'amonce de son acquisi-tion des activités de boissons à bese de jus de fruits du groupe Per-nier pour 125 millions de livres.

La compagnie pétrolère Emer-prise Cil a également grampé acus l'affet de sumeurs, démenties par la suite, selon lesqualles son action-naire français à 25 %, Bl'-Aquitaine, serait sur le point de fancer une OPA.

Eurotunnel s'est appréciée dans l'espoir que le groupe pourre réunir les 2,5 millands de livres aupplémen-taires nécessaires au financement du

### PARIS, 28 mi 1 Hesitation

La fermeture du merché américain lundi en raison des fèles du Mernorial Day et la baisse des cours des valeurs à l'okyo marci (- 1,1 %) ont contribué à la morosité de la séance na Vivienne durant une grande pertie de la journée. Alors que l'indice CAC 40 avait finalement terminé la première journée de la semaine sur un léger gain (+ 0,12 %), l'heurs était à l'hésitation marci en début de matinée. Les premières transactions étaient marquées per une prédominance des varues, l'Indice CAC 40 perdant ainsi 0,23 %. En fin de matinée, la tendence s'inversait et le née, la tendence s'inversait et le hausa. Une progression modérés, soutefois, puisqu'elle était de 0,41% à la clôture. Els Gabon aura à nouveau étá la valeur vedatte de la journée.

Depuis vendredi, sutte aux troubles dans ce pays d'Afrique et à la décision des dirigeants d'Elf d'arrêter la production pérmière, le pure avait fortement chuté. Mardi, il se ressassissant de manière spectaculaire (+ 10 %), récupérant une grande partie de ses pertes après famonce de la relance de l'exploitation de l'or noir au Gebon. Toutefois, et fin de séance, la progression était on no el crime al Gabril. Totalista, en fin de séance, la progression élait ramenée à 5 %. La remise en route des installations en début de mati-née devrait permettre d'attaincre 50 % du niveau normel dans la jour-née et 80 % dès mercredi. Le titre lanchante se dépréciair avoirs la décinée et 80 % dès mercredi. Le titre l'achette se dépréciait après la décision de M. Jean-Luc Lagardère d'entrer à hauseur de 22 % dans le capital de La Cinq, prenant sinsi en partie la place des Chargeurs. L'action du groupe de M. Jérôme Saydoux réagissait peu à ce désengagement dans cette cheîne de télévision privée. Enfin, le retrait de Parlinance du capital de la SPEP, holding de tête des cours de ces deux valeurs. Au des cours de ces deux valeurs. Au chapitre des hausses on notait le BHV, immobilière Phénix et Euro-

## TOKYO, 30 mai T

Après une cuverture dans le ligne de la veille, c'est-à-dire en baisse, le Bourse de Tokyo a terminé si pur-nés de mercredi sur une hausse de 0,30 %. L'indice Nikkei, en recul de près de 400 points à l'ouverture, a

près de 400 points à l'ouverture, a par la suite regagné du terrain pour finir sur une hausse de 108,59 yens. à 32 926,26 yens. L'instabilité du yen a quelque peu parturbé le marché des actions, mais la bonne tenue des autres places financières, et notamment de Wall Street, a dissipé les réficeroes des opérateurs. En milieu de journée, la montant des affelires traitées était mains important que la veille, les moins important que la veille, les échanges portant sur 350 millions de titres contre 450 millions merci à

| VALEURS            | Coars de<br>29 mai | Cous de<br>30 pmi |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Aba)               | 1 000              | 1 020             |
| Canon              | 790                | 1750              |
| Fig. Bank          | 2 790<br>1 790     | 2 760             |
| Manuscrip (Sectors | 2 160              | 2 200             |
| Sony Corp          | 1 030<br>5 680     | 8 580             |
| Toyote Motors      | 2 450              | 2 490             |

## FAITS ET RÉSULTATS

o ERRATUM: Bayer ruchète la firme canadienne Polysar. – Dans nos éditions datées du 23 mai 1990, une erreur s'étant glissée dans le « Fatts et résultats » relatant cette acquisition par la firme de Leverkusen. Le prus de rachat est de 1,7 milliard de deutschemarks, soit 5,8 milliards de france, et non l'inverse comme indiqué.

et non l'inverse comme indiqué.

I L'Air liquide s'intéresse à l'Est et passe aux actes. Le géant mondial des gaz industricls s'intéresse à l'Europe de l'Est. Le groupe firançais a d'abord signé en Hongrie un contrat à long terme de fourniture d'hydrogène et d'azote avec la société locale Hunguard pour alimenter une unité de production de verre plat utilisant le procédé « float glass » située à Oroshàza dans le sud-est du pays. Pour suisfaire ce nouveau client, L'Air liquide crée en Hongrie ma filiale à 100 % et investira près de 20 millions de francs pour construire

de produits chimiques et de gaz industriels. Le groupe français reprendra ainsi l'activité de gaz industriels de Chemiehandel en apportant dans sa premier tempa tout son savoir-faire international en recherche, développement et marketing permettant de dévelop-per le chiffre d'affaires, actuelle-ment de l'ordre de 70 millions de marks.

marks.

O Ciga rachète l'hôtel Palitzer d'Amsterdam. — La chaîne hôtelière italionne Ciga, détenue par l'Aga Khan, a annoncé, mardi 29 mai, qu'elle avait racheté l'hôtel Pulitzer d'Amsterdam pour 50 milliards de lires (230 millions de financs) et qu'elle en assurera la gestion, inauguré en 1972, l'établissement compte actuellement 231 chambres, 10 suites et 6 salles de réunion. Ciga hotels est déjà installée en Espagne, en France et en Autriche.

Auriche.

Bénéfices et nouveau président pour Japan Airlines. — La compagnie Japan Airlines annonce su bénéfice net de 23.3 milliards de yens (829 millions de francs), soit une augmentation de 32,5 %, pour un chilire d'affaires de 1 060 milliards de yens (37.7 milliards de francs). D'autre part, le président de la compagnie. M. Susuma Yamaji, a décidé de démissionner pour céder son poste à M. Matsuo pour ceder son poste à M. Matsuo Toshimitsu, actuellement vice pre-

à 100 % et investira pres de 20 millions de francs pour construire les installations de stockage de l'hydrogèse liquide, qui sera importé dans le pays, une unité de production d'azote de 45 tonnes/jour. La Hongrie deviendra ainsi le 57º pays dans le monde où le groupe sera présent en tant que producteur de gaz industriels. Deusième initiative à l'Est: L'Air liquide vient de sangre un accord Degriente infrative et lesc : L'Air liquide vient de signer un accord de partenarial avec la société d'Etat est-allemande Chemichandel, spécialisée dans la distribution

## Le Monde-RIL

### ENTREPRISES a 22h15 sur RTL

Mercredi 30 mai M. Raphaël El Maleh. ansareur de Sciences Tach 90, alus grande libraine scientifique d'Europe réune à Paris.

Jeudi 31 mai M. Gilbert Reveleau L'ancies délégué de l'Association française pour les cercles de quelte

| Second marche (effection) |                |                 |                     |                  |                  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| VALEURS                   | Cours<br>préc. | Demier<br>cours | VALEURS             | Cours<br>préc.   | Dernier<br>COURS |  |  |  |  |  |
| Arrest Associat           | -428           | 427 90          | 11/2                | 300              | 300              |  |  |  |  |  |
| Asystel                   | 105            | 95 50 a         | UKS                 | 1250             | 1246             |  |  |  |  |  |
| BAC                       | 248 10         | -               | LPRH                | 139              | 1                |  |  |  |  |  |
| S. Dereschy Ass           | 576            |                 | Loca isvesie        | 307 20<br>160 50 | 306              |  |  |  |  |  |
| Box Tameaud               | 190            | 840             | Nata Como           | 218              | 207 20           |  |  |  |  |  |
| RICH                      | 955<br>390     | 390             | Mod Moin            | 225              |                  |  |  |  |  |  |
| Boken (Ly)                | 284            | 283             | Blobs               | 240              |                  |  |  |  |  |  |
| Citales de Lyon           | 3415           | 3442            | New Dolone          | 1320             | [ [              |  |  |  |  |  |
| CAL-de-fr. (CCL)          | 1250           |                 | Cirvetti Locuber    | 580              | 596              |  |  |  |  |  |
| Cabenon                   | 540            | 540             | One Gent Fig.       | 588              | 1                |  |  |  |  |  |
| O F                       | 730            | 720             | Provid              | 589              |                  |  |  |  |  |  |
| CDME                      | 2645           | 2843            | Presboard           | 97               |                  |  |  |  |  |  |
| CEF                       | 355            | 9719            | Prisonce Assur,     | 442              |                  |  |  |  |  |  |
| CEGEP.                    | 285            | 295             | Polificació:        | 1835             | 825              |  |  |  |  |  |
| CFP1                      | 274 50         |                 | Recei               | 880              | 886 · d          |  |  |  |  |  |
| Create of Origin          | 725            | 720             | Ritary or Associals | 373              |                  |  |  |  |  |  |
| CRIM                      | 1303           | 1310            | Phone-Alp.Ect (Ly)  | 323              | 323              |  |  |  |  |  |
| Codetaer                  | 300            | 298             | St-HL Neegecon      | 280              |                  |  |  |  |  |  |
| Comming                   | 382            |                 | SCGPM<br>Sign II    | 745              | ***              |  |  |  |  |  |
| Conforme                  | 1084           | 1100            | Sign II             | 380              | 340              |  |  |  |  |  |
| Creeks                    | 401 10         | 408             | Select Invite (D)   | 105 30           | 1                |  |  |  |  |  |
| Dalsa                     | 210 50         | *****           | SEP                 | g mod 1          | ****             |  |  |  |  |  |
|                           | .735           | . 745           | Serio               | 548 :<br>284     | Fram.            |  |  |  |  |  |
| Desquerry of Giral        | 263            | ****            | SMT, Gospi          | 206              |                  |  |  |  |  |  |
| Devariey                  | 1305           | 1305            | Supra               |                  |                  |  |  |  |  |  |
| Davie                     | 511            | 505             |                     | 331 10           |                  |  |  |  |  |  |
| Dollage                   | 160            | . 200           | TET                 |                  | 370              |  |  |  |  |  |
| Editions Bellippe         | 305<br>.14.50  | 309<br>14.40    | Lealog              | \$73<br>198      | 4/0              |  |  |  |  |  |
| Bysne invest              |                |                 | Chico Fig. ste Fr.  |                  | ****             |  |  |  |  |  |
| Firstor                   | 200<br>800     | , nort          | Visi or Co          | 190 50           |                  |  |  |  |  |  |
| GFF (group.los.i.)        | 499            | E/D2            | Yves.St.Lament      | 1154             |                  |  |  |  |  |  |
| Grand Libra               | 464            |                 | "likety (milan      | 1 1134           | 1444             |  |  |  |  |  |
| Gravotrach                | 285            | 264             | LA BOURSE           | SUR N            | KNITEL I         |  |  |  |  |  |
| Girch                     | 380            | 960             | 1                   |                  |                  |  |  |  |  |  |
| 100                       | 288            | 4500            |                     | E TAI            | PF7              |  |  |  |  |  |
| DA                        | 340.50         | 4000,           | TA.T                |                  | . 74             |  |  |  |  |  |
| PERCONA.                  | 151 50         | 4470            |                     | LE               | LONDE            |  |  |  |  |  |
| IMS                       | 1297           | 1297            |                     |                  |                  |  |  |  |  |  |
|                           |                |                 |                     | A                |                  |  |  |  |  |  |

Marché des options négociables le 29 mai 1990 Nombre de contrats : 13 683.

|                                                                                                                                                                                                                | 2024                                                                                                                   | OPTIONS                                                                            | D'ACHAT                                           | OPTIONS                                       | DE VENI        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                        | PRIX-                                                                                                                  | Jun<br>Octaver                                                                     | Sept.<br>OCTRICT                                  | Juin<br>dernier                               | Sept<br>demict |
| Bouygues CGE EIF-Aquitaine Emycanael SA-PLC Euro Disneyland SC Havas Lafurge-Coppée Michelin Midi Periots Person Ricard Pengot SA Riston-Poulous CI Source Penrier Société générale Source Penrier Thomson-CSF | 680<br>680<br>680<br>581<br>120<br>712<br>480<br>130<br>1 500<br>600<br>1417<br>775<br>400<br>600<br>600<br>600<br>600 | 18<br>40,59<br>37<br>4,59<br>2,59<br>11<br>76<br>83<br>33<br>3<br>76,59<br>57<br>9 | 5 28 77 31 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 1. 255 \$ 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · | 115            |

10

ACCUSOMA.

が国際の場合

77. KG

23 42 92

570

11

Cote des

2/6c

4

他の質点が明確の

17362

AT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN

### MATIF Notionnel 10 %. - Cotation on polarceitage du 29 mai 1990 Nombre de contrats : 30 948. ÉCHÉANCES: Décembre 90 162.28 162.32 Options sur notionnel OPTIONS D'ACHAT OPTIONS DE VENTE PRIX D'EXERCICI Juin 90 Sept. 90

9,78

1.20 1.51 1.84

### **INDICES** BOURSES CHANGES PARIS (INSEE, base 100 : 29-12-89) Dollar: 5,6315 1 28 mai 29 mai Valents françaises : 103 103,50 Le doller a erregistre une légère lieuses mercred 30 mai à Tokyo face au yen. Il s'est échangé à 150,75 yeas contre 150,70 yeas le velle. A Paris, le devise américaine était en très légère progression. Entre banques, le doller se maiast à 5,6315 fancs contre 5,6307 francs à la clôture des échanges interbancaires de mardi et 5,6335 francs au fixing du même jour. (SBF, base 100 :: 31-12-81) Indice general CAC 559 (SBK, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 2 114,36 2 123,99 **NEW-YORK (Indice Done Jones)** 25 mai 29 mai FRANCFORT 29 mm 30 mm Doffer (cs DM)... 1,67 - 1,6716 LONORES Indice a Financial Times of TOKYO . 29 mai 30 mai | 25 utal | 29 mai | 1823,30 | 1825,30 | 211,20 | 215,70 | 78,25 | 78,16 | Dollar (ca yeas) \_ 151,78 151,75 MARCHÉ MONÉTAIRE TOKYO . (effets prives) 29 mai 30 mai Nikhei Dow Jones 32 817,67 32 926,26 Indice gineral \_\_\_\_ 2 411,66 2 417,88

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                 | COURS.                      | COURS DU JOHN   WE BROKE !  |                         | SOUX MOSE             |                         | MEX MADES .               |                          |                            |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                 | + last                      | + hmt                       | Rep. e -                | ozdie.~               | Box.+                   | ou dip                    | Nos.4                    | 05 dig                     |
| \$ E.U<br>\$ cas<br>Yes (190) _ | 5,6265<br>4,7642<br>3,7336  | 5,6285<br>4,7699<br>3,7374  | + -60<br>- 174<br>+ -68 | + 89                  | + 125<br>~ 355<br>+ 143 | + 150<br>- 295<br>- + 169 | + 365<br>- 898<br>+ 443  | + 445<br>- 776<br>+ 514    |
| DM<br>Floria<br>FB (100)        | 3,3667<br>2,9857<br>16,3689 | 3,3694<br>7,9883<br>16,3762 | + 38<br>+ 32<br>- 75    | + 54<br>+ 54<br>+ 47  | + 79<br>+ 70<br>- 136   | + 184 + 52 + 55           | - 56                     | + 36<br>+ 24<br>+ 41       |
| FS<br>L (1 000) _               | 3,9876<br>4,5818<br>9,5566  | 3,9918<br>4,5872<br>9,5656  | +` .20<br>160<br>461    | + 43<br>- 28<br>- 371 | + 46<br>- 168<br>- 865  | + 78<br>- 182<br>- 755    | + 185<br>- 478<br>- 2353 | + · 273<br>- 347<br>- 2148 |

## TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-U - 8 1/8                     | 8 3/8   | 8-3/16              | 8 5/16             | 8-3/16                   | 8 5/16 | \$ 3/8                  | \$ 1/2      |
|----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| 5 Yen 7 1/4                      | 7 1/2   |                     | 7 5/16             | 7 44                     | 7 3/8  | 7.916                   | 7/7/16      |
| DM 7 34                          | 1       | 7 1/8               | 8                  | *                        | 8 1/8  | -8 3/8                  | 8 1/2 A     |
| Floria 7 1/8                     | . 1/8   | B                   | \$ 1/\$            | 8 1/16                   | 3/16   | 8 3/8<br>8 3/8<br>9 3/4 | \$ 1/2      |
| F.B. (198) 10 · 1/2<br>F.S 8 3/4 | 10 58   | 9 15/16<br>8 11/16- | 10 3/16 T          | 9 7/8                    | 1/8    | 9 3/4                   | 44          |
| L(1609)                          |         | II PS               | פן עבו פ<br>אש איז | -8 11/16. 1<br>11: 1/4 } |        | 8-11/16<br>[1 1/2       | 6 15/18 · · |
| \$ 14 7/8                        | 15 1/8  |                     | is is              | 15                       | 5 1/8  | 15                      | 15 1/8      |
| F France 9 11/16                 | 9 15/16 | 9 12/16             | 91716              | 9 11/16                  | 13/16  | 9 15/16                 | te 1/16 =   |
|                                  |         |                     |                    |                          |        | ستنسا                   |             |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont jadiqués.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARCHÉS                                       | FINANCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | purs relevés à 10 h 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | URSE DU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Cours Premier During S cours cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Règleme                                      | nt mensuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mpan VALENS mich cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STILL CHESS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Company VALENES Cours Premier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dermint S. Compan<br>coors +- Safett YALEURS | Priorit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MO Seed 1041 1042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 East Rend    | 230 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 200 Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1301   1305   1365   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265   1265 | 27 3200 Demant 3362 70 1920 De Dentith 1980 1872 27 315 De Dentith 1980 1872 27 315 Destrict 238 289 900 Del C. 28 002 29 900 Del C. 602 29 900 Decks Franch 638 380 Deman 3860 2850 Bear (Sala 576) 2850 Bear (Sala 776) 285 Seo Bear (Sala 776) 286 Seo Bear (Sala 776) 287 Seo Bear (Sala 776) 287 Seo Bear (Sala 776) 288 360 Bear (Sala 776) 287 Seo Bear (Sala 776) 288 Seo Bear (Sala 776) 299 Seo Seo Bear (Sala 776) 290 Seo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1872                                         | 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Section   Sect | 139             | 31 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 385   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 B9 372<br>370 372 372<br>452 742 745 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 2770 4 143 560   Salvepar N               | 537 1 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachet | 29/5 VALEURS Encission Rachet Frails Incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 5ds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours Demier VALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours Dernier VALE                           | URS Cours Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS Freis incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORD AMOCRACIO  | Processes 1 75396 65 75246 950 75396 65 75246 950 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75396 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 75300 884 753000 |
| Benja | # 8,8577   5   6   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Table   Tabl | ### 256                                      | 1070   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080   1080 | Convertisment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notition        | St. Honoris Real St. Honoris Real St. Honoris Real St. Honoris Techno. St. Honoris Techno. 1966 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 1466 52 146 |

Second marche



Le sommet arabe de Bagdad

## Maigre bilan pour une réunion marquée par la désunion

L'irak est satisfait ; le sommet arabe extraordinaire de Bagdad, qui devait s'achever mercredi 30 mai, a eu lieu et lui a, bien sûr, apporté son soutien – comme à la Libye - contre la campagne hostile dont il estime être l'objet de la part de l'Occident. Mais

de notre envoyée spéciale

Convoqué à la demande de l'OLP,

qui voulait une position ferme,

notamment sur l'émigration des

juifs soviétiques avant le sommet

des. Deux Grands qui s'ouvre à

Washington, ces assises n'out pas,

même sur ce point (qui, selon un

participant, n'a guère fait l'objet

que de quelques minutes de débat), permis d'élaborer autre chose que

des demandes déjà formulées

auprès de l'ONU, c'est-à-dire une

garantie, appuyée par une commis-sion internationale, que les non-veaux émigrants juifs ne s'installe-

raient pas dans les territoires

Les pays arabes ont appelé d'au-

tre part les pays concernés à laisser

aux émigrants juifs le libre choix

de leur destination finale. Les

chefs d'Etat ont d'ailleurs chargé

leurs ministres des affaires étran-

gères, qui doivent se retrouver

dans deux mois, d'un nouvel exa-

men de cette question. Proposé par

l'Irak, l'envoi d'un message à

MM. Bush et Gorbatchev n'a pas

l'émigration des juits soviétiques et adapter le monde arabe à la nouvelle situation internationale - était d'une autre ampleur, sinon d'une autre nature. Les résolutions adoptées

non plus été retenu, le principe L'aide réclamée sur un ton même de celui-ci n'ayant pas fait

Ce sommet, au cours duquel la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient, et notamment son soutien à Israël – a tenu la vedette, a en tout cas révélé les nouvelles fractures du monde arabe. En effet, outre l'absence de la Syrie, un clivage net est apparu entre l'Égypte, qui au cours de ces deux journées a joué le rôle de porte-parole des Etats-Unis, l'Irak et l'OLP, qui ont parlé d'une voix nettement plus ferme, sans toutefois reussir à obtenir autre chose que des résolutions générales qui n'engagent à rien.

l'objet d'un accord.

Prudemment, comme à leur habitude, les pays du Golfe, qui ont été invités à plusieurs reprises iet avec force à se montrer plus 'généreux, ont refusé de se laisser entraîner sur une pente trop. « militante ». Demandé par. M. Arafat, le principe des sanc. tions contre les pays qui favoriseraient par leur attitude l'émigration des juifs soviétiques dans le territoires occupés n'a pas été;

c'est un maigre succès pour des assises dont l'enjeu déclaré - répondre au défi de

> pathétique par le roi souverain hachemite a certes fait l'objet d'une résolution de principe, mais il a'est pas sûr que celui-ci ait obtenu à Bagdad plus que des promesses, négociées bilinéralement, ou une aide très limitée. La ques-tion du Liban, qui n'était pas officiellement inscrite à l'ordre du jour, a donné lieu à une résolution présentée par le roi Fahd d'Arabie saoudite (membre avec le roi du Maroc et le président Chadli Bendiedid - des absents de marque à Basdad - du comité tripartite créé l'an dernier au sommet de Casablanca), réaffirmant un an après le

> suite des travaux du comité tripar-La création d'un fonds international d'aide au Liban sera d'autre part étudiée par le triumvirst arabe afin de mobiliser les contributions volontaires de la communauté internationale et de tenter ainsi de l'engager plus au côté des Arabes. La demande d'une aide à la recons

titution de deux brigades de l'ar-

Les Assises nationales des

missions locales pour l'emploi,

réunies à Auxerre (Yonne), ville

dont M. Jean-Pierre Soisson,

ministre du travail, de l'emploi

et de la formation profession-

nelle est le maire, ont été

closes, mardi 29 mai, par

M. Mitterrand. Le président de

la République a invité le gouver-

nement à combattre les inégali-

de notre envoyée spéciale

Le président de la République a

d'emblée affirmé que « la lutte con-

tre l'exclusion doit être et est menée

avec opiniâtreté » et qu'elle « exige

une mobilisation sans faille (...) par

tout où sont visibles les déchirures du

tixu social ». Après avoir observé

qu'aucun des acquis socianx n'a été remis en cause, il a affirmé que « de 1981 à 1990 [...] nous avons démon-tré, surtout pendant les trois pre-

mières années difficiles, que la jus-tice sociale rendait possible la réussite économique : il nous faut

continuer de démontrer aujourd'hui

que la réussite économique doit per-mettre d'accroître la justice sociale.

tės sociales.

qui avait créé cette institution, le

soutien des pays arabes à l'accord

de Taëf, à la légalité et à la pour-

à côté d'une déclaration finale d'une vingtaine de pages n'apportent guère d'éléments nouveaux ou concrets de nature à donner à un monde arabe toujours aussi désuni une

> mée libanaise a troutefois été refusée par l'Irak, toujours aussi réticente malgré les apparences, à l'accord de Taëf et qui continue à aider les deux protagonistes chrétiens, le général Aoun et M. Samir

> > FRANÇOISE CHIPAUX

## Fin de la visite à Paris du premier ministre polonais

Le premier ministre polonais Tadeusz Mazowiecki a quitté Paris mardi 29 mai sans avoir pu obtenir le soutien de la France à sa demande d'une annulation partielle de la dette polonaise, mais avec la promesse de la poursuite des efforts français en faveur de Varsovie au sein du Club de Paris. M. Mazowiecki a eu au cours de sa visite officielle de deux jours un entretien avec le président Franiçois Mitterrand et deux séances de travail avec M. Michel Rocard.

SUR LE VIF

CLAUDE SARRAUTE

## Répugnant

TER, en fin d'après-midi, en allant prendre le métro à Hôtel-de-Ville, je passe devant mon amie Andréa, vous savez, celle qui tient le kiosque à journaux rue Lobau. Elle était plongée dans Lui, et elle se marreit comme une baleine :

- Tu devineres jamais ce qu'ils ont fait, ces cons-là... Les poubelles des stars de Höllywood. C'est moins rigolo que celles de cette banque... Comment. délà. ah oui, la Banque de l'Europe du Nord, où les cocos tenaient comptes ouverts aux frais des Sov, ceiles qu'avait ramassées ton copain, là... Montaldo, mais c'est quand même assez farce.

- Montre voir... Pour une fois qu'on exerce véritablement notre métier... C'est à qui, cette petite culotte 7

- A Steph de Monaco. Elle jette des billets d'avion non utilisés, de la petite monnaie, elle se came au valium et à la presse à ragots, et quand il s'agit de venir en aide aux vétérans paralysés elle se fend princièrement de 8 dollars [ Et tiens, regarde, là, cette visitle boîte de Tronolane... Il y en a un qui a des hémorroldes, mais ils savent pas si c'est Warren

Dans le cadre des missions locales pour l'emploi

M. Mitterrand invite le gouvernement

Beatty ou Madonna, vu qu'ils vien nent seulement de se séparer.

- J'ai l'impression qu'ils carburent tous au Coca Cola light, dis donc !

- Quais, même les clébards des Reagen bouffent allégé. Il y a que Liz Taylor pour se teper des enchiladas de poulet à la sauce mexicaine et des tartes aux pommes surgelées. Et, attends, elle qui joue les pasionaries de la lutte contre le sida, elle a pes versé sa contribution à la fondation.

- Ca, je comprends pas. ils sont que deux ou trois à passer ce genre de papiers au broyeur, alors que ca se pratique courantment aux Etats-Unis, et même ici d'ailleurs,

- Alors là, ma pauvre chérie, t'es pas tellement bien placée pour en parier, tu vois, Les poubelles que yous avez balancées rue des Italiens, elles ont pas été perdues pour tout le monde, crois-moi. J'ai un tas de clients qui se sont fait une joie d'y mettre le nez, et je te raconte pas ce qu'ils ont trouvé.

- Ah I les chiens ! Des vrais fouille-merde, ma parole.

- Ben oui, ils ont été dressés pour. Viens pas me demander par qui.

**BOURSE DE PARIS** 

## Matinée du 30 mai L'avance se poursuit

Déjà mieux orienté ces deux derniers jours, le marché parisien a poursuivi son avance mercredi matin en allongeant un peu la fou-lée. En progrès de 0,56 % à l'ouver-ture de 10 heures, l'indice CAC 40 enregistrait une demi-beure plus tard une bausse de 0,71 %. Aux alentours de 11 heures, il montait de 0,75 %.

En tête du palmarès, citons : GTM Entrepose, Robur, Raffmage-Distribution, Bail Equipement, Cmb Packaging, Essilor, Labo Bel-lon, Elf Aquitaine. Recul de SCOA, BP France, SAT, Redoute, CGI-Informatique, Sogerap, CFAO, Rochette, Perrier, Navigation

## L'ESSENTIEL

## SECTION A

Tansions au Chili 

Le conflit libanais

La situation économique se dété-riore dans le « pays chrétien »..... 4 La table ronde sur l'immigration

Débat sur le « seuil de tolérance ». M. China. Dissensions au sein de la La taxe d'habitation

à l'assemblée nationale Accord entre le PS et le gouvern

Renault au Sénat L'obstruction des communiste

Corse : le projet de M. Jexe Les « chefs de clan » récusent toute avancée vers l'autonomie... SECTION B

Retard pour Columbia Le départ de la fusée américaine La grogne

dans la gendarmerie Une rénovation du conseil de la

par les phosphates M. Brice Lalonde adopte une politique « douce » vis-à-vis des fabri-

## CAMPUS

 A cheval entre l'Université et l'entreprise : les expériences de for-metion en alternance se multiplient. Courrier : l'éducation des élites. Point de vue : Comment ruire l'« école de la réus: per Stéphane Ehrlich....... 13 à 15

La mort d'Yves Braver Un peintre et un décorateur... Le tournoi de Roland-Garros Becker et Edberg éliminés...

Accord on vue entre les deux

Villes chires

Les Français et leurs machines Comment utilisons-nous nos

sur l'aménagement du territoire

## ARTS • SPECTACLES

 La culture par les comes : Nimes semble ses forces autour de la Feria de toros. . A le maudit : les îlms d'André Antoine à l'auditorium du Musée d'Orsey. 

Jean-François
Balmer joue *Une nuit de Casanova*,
au Rond-Polmt. 

« Partitions d'Arménie », au Musée des arts et traditions populaires. e Alvaro Siza Viana à l'écours de l'espace et des

pages 33 à 44

## Services

Annonces classées..... 25 à 29 .... 30 et 31 Météorologie.. 19 Mots croisés La télématique du Monde :

3615 LM Le numéro da « Monde » daté 29 mai 1990

a été tiré à 530 539 exemplaires.

3615 LEMONDE

SECTION C

Paris et Aiaccio en sate du palma

machines domestiques ?.. Réforme sur le droit de la consommation Un rapport propose de légaliser l'action de groupe et la publicité com

Le débat

Consensus à l'Assemblée nationale La Yougoslavie

Bruxelles veut aider davantage Bel-

## SECTION D

de notre correspondant Fiancées au printemps, mariées l'automne, les deux premières banques des Pays-Bas, l'ABN et

> POUR JUGER LES PRIX DE LA MODE PRENEZ L'EXEMPLE DE NOS TISSUS! Mane les plus coliteux

d'actre aux sont "pour rien" per réppert oux vétements qu'ils permettent de rédiser.

Quant cux corres, la majorité, ils officent de fundustiques possibilités d'accéder à la mode, mais sons payer es prix de la mode. Tout ce qui se feit de meilleu et de sédeisent dans la mode.

depois 30 F le mètre. IK: CHAMPS ELYSÉES PARIS

à combattre les inégalités sociales

M. Mitterrand a invité les responsables « à redoubler d'efforts » pour bien ajouter l'insertion au revenu minimum. Il a souhaité que le crédit formation (dont bénéficient actuellement 80 000 jeunes) soit étargi pour atteindre le chiffre de 200 000 dans l'année qui vient, et qu'il concerne aussi les adultes, salariés ou chômeurs. Au rang des exclusions, le chef de l'Etat a évoqué « la difficaté ment », « l'impossibilité de se loger dans des conditions convenables », ou la possibilité de « trouver tout ment un logement parce que

## « J'attends déjà

c'est trop cher ».

Les deux principales banques néerlandaises

vont effectivement fusionner

depuis pas mal de temps » « Ce phênomène exclut non seule-ment les déshérités, les plus démunis, les bas et moyens salaires, mais commence à exclure des cadres, même des cadres supérieurs qui, des lors que leurs salaires ne dépassent pas 50 000 francs par mois, ne trouvent pas toujours la possibilité d'acquérir ou de louer ». Observant que « la hutte contre les inégalités ne se limite pas au refus de l'exclusion », le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité

l'Amro Bank,ont indiqué lundi

28 mai qu'elles concrétiseraient

d'ici an le octobre le proiet de

fusion présenté en mars dernier

(Le Monde du 26 mars). Les deux

établissements n'en formerout plus

qu'un seul, le holding ABN Amro

Celui-ci gérera la totalité des

activités des deux banques. Il

constituera avec un total des bilans

de 352,9 milliards de florins

(1 058,7 milliards de francs, chif-

fres 1989), et 13 milliards de flo-

rins (39 milliards de francs) de

fonds propres, un des plus impor-

tants groupes bancaires européens.

La création de l'ABN Amro

Bank s'sccompagnera d'une aug-

mentation de capital pour no mon-tant de 3,9 milliards de francs,

opération destinée « à donner à la

banque les movens d'une expansion

accélérée ». L'ambition du nou-

veau groupe est d'être un « global

player » (un joueur global), et

Les actions du holding néerlan-

dais seront cotées sur treize places

boursières, dont Paris. Les action-

naires actuels des deux banques

pourront les acquérir en échan-

CHRISTIAN CHARTIES

ceant leurs titres, à parité.

d'avoir une présence mondiale,

pour l'école et la formation de toudu marché du travail.

Il a relevé que sur 164 branches professionnelles, 134 ont un niveau de salaire minimum inférieur au SMIC, et ce dans la légalité puisque des primes viennent compenser la différence. « Les salaries des branches qui n'ont pas obienu la garantie du SMIC sous forme de salaire sont désavantagés », a-t-il ajouté. M. Mitterrand a rappelé son souci

de voir s'engager des dialogues « rapides et constructifs » branche par branche, entre partenaires ciaux, sur la revalorisation des bas et moyens salaires et sur les perspec-tives de carrière. « J'attends déjà depuis pas mal de temps », a-t-il ajouté, avant de préciser : « S'il s'agit d'accompagner, d'inciter, d'ai-der ces négociations, le gouvernement v est pret. Si cette voie contractuelle se révélait au bout du compte impraticable ou trop décevante (...), cela se traduirait par une interven-tion de l'Etat plus active. Si on doit faire confiance aux partenaires sociaux (...), il n'en resie pas moins que la collectivité nationale ressent profondément les inégalités qui s'ac-cusent et qu'il n'est pas acceptable

O Séisme an Péron : 11 morts,

de Moyobamba sur le versant ama-

☐ Joursées d'action à l'EDF. — La

fédération de l'énergie CGT n

estimé que 40 % des agents EDF-

GDF du transport et 25 % des

employés de la distribution avaient

suivi, mardi 29 mai, son appel à

une journée d'action. La direction

d'EDF-GDF a, de son côté, relevé

14 % de grévistes à l'occasion de ce

mouvement qui, selon elle, n'a pas

causé de perturbations pour les

usagers. Une nouvelle journée

d'action est prévue, mercredi

zonien des Andes.

» Je suis tout à fait proche du gouvernement, non pas seulement pour l'inciter, lui-inème en est d'accord, mais pour le accèlère la démadhe, qu'il accompane le mouvement, et pour qu'ellittéement l'effort de sous l'accompange de l'incite de sous l'accelere aboutisse a le peu. »

ence the

والمتأثثان

. . . . . .

10,000

200

Puis le président de la République a évoqué « le développement considérable des formes d'enrichissement sans cause ». Notant que, « aujourd'hul, on peut s'enrichir en dormant, il suffit d'être propriétaire de bonnes valeurs mobilières, de bons terrains ou de bons locaux (...) et de regarder le temps passer », il a déclaré ressentir l'« injustice » entre conx qui en bénéficient et les travailleurs manuels. Il a émis le souhait que cesse « la pratique des plus-values seulement spéculatives », tout en observant « qu'il n'est pas interdit que quiconque en a la valeur, la compétence et l'esprit, puisse tirer profit de son travail ».

En tous les cas, M. Mitterrand juge que la plus-value spéculative e ne peut pas être la source principale et confortable de revenus ». Il faut donc, a-t-il dit, que soient prises des mesures pour rendre plus difficile « cette forme d'industrie ».

**ANNE CHAUSSEBOURG** 

O Accélération des prix dans la 45 blessés. - Un tremblement de CEE. - L'augmentation des prix de détail dans la CEE a été de 0,9 % en avril, après + 0,5 % en mars et + 0,3 % en l'évrier. Sur terre de magnitude 5,8 s'est produit le 29 mai à 21 h 34 (3 h 34, le 30 mai, heure de Paris) dans le nord du Pérou. On a décompté un an (avril 1990 comparé à avril provisoirement -: !! morts et 45 blesses dans la ville et la région 1989), la hausse est de 5,4 %.

n FOOTBALL : championnat de France. - Nice a conservé sa place en première division du championnat de France en battant Strasbourg (6-0), mardi 29 mai, en match retour de barrage. A l'aller, les Alsaciens avaient gagné (3-1).

D BASKET-BALL : championnat de France. - Pour la troisième année consécutive, le Cercle Saint-Pierre de Limoges a obtenu le titre de champion de France en battant Antibes (103-89), mardi 29 mai, à Limoges, dans la belle de la finale



30-87-09-87

LA PREMIÈRE RAMO DU RATHMENT UNIVERSITĖS LA FIN DU Y'A KA AVEC LES INTERVIEWS DE P. C. CREG, prés. du CRLF.
P. VIOLET, vice-prés. chargé des lycées
universités... au CRLF.
L. R. VOSSIN, prés. de la F.P.8. REALISATION CONSTRUCTION ET COMMUNICATION

12, rue de Fourqueux /8100 St Gentain en Laye - T. : 39-73-68-41

(Publicité)



CINÉMA André Antoine, le prophète oublié



ndateur du Théâtre Libre à la fin du dix-neuviè ronnateur ou i neatre Libre à la fin du dix-neuvieme siècle, féru de naturalisme, ami de Zola et de Nadar, André Antoine voulut poursuivre sa révolution au cinéma. Mutilée par les censeurs, méprisée par les cinéastes, oubliée par les spécialistes, son œuvre (neuf films) est exhumée à l'auditorium du Musée d'Orsay.

THÉATRE Balmer dans ses habits de séducteur



Il a souvent joué, au cinéma, les seconds conteaux, comme avec Granier-Deferre ou Philippe de Broca; quelquefois les héros, les hommes brisés, comme avec Jacques Bral. Plus récemment, il fut le superbe Louis-XVI du film officiel des célébrations du Bicentenaire. Jean-François Balmer a décidé de garder l'habit pour line muit de Common qu'il crée ces joursei en Rond. Une nuit de Casanova, qu'il crée ces jours-ci au Road-Point, à Paris.

MUSIQUES

« Partitions arméniennes » en direct d'Erevan



Existe-t-il une musique spécifiquement arménienne? Quelles en sont les particularités? Quatre jours d'ex-position, de concerts, de colloques réunissent en ce moment, au Musée des arts et traditions populaires, instrumentistes traditionnels, compositeurs savants moment, au Musee des arts et traditions populantes, instrumentistes traditionnels, compositeurs savants, historiens, musicologues, venus, en grande majorité, d'Erevan. Et, pour la première fois, les membres de la chorale liturgique de Sainte-Gayané, dont le siège est cette superbe église d'Etchmiadzine.

NÎMES RASSEMBLE SES FORCES AUTOUR DE LA FERIA DE TOROS

# La culture par les cornes

le prestige d'un orchestre symphonique, qui a donné asile à la compagnie de danse Dominique Bagouet et qui, comble de chance, a obtenu que les échos de son festival s'envolent chaque été sur ondes hertziennes, sous l'appellation « Festival de Radio France », jusqu'aux oreilles égarées.

Il y a Saintes et La Rochelle, les deux mamelles. calturelles de la région Poitou-Charentes, villes situées politiquement dans la majorité mais qui, en plein accord avec le président du conseil régional giscardien, ont bâti elles aussi leur stratégie sur le mécénat culturel. La compagnie Régine Chopinot, hôte de la ville de M. Crépeau et rescapée de la maison de la culture, a beaucoup fait, dit-on, lors d'une tournée,

Ly a Montpellier, qui a parié sur sur l'opéra, sur pour dégeler l'humeur d'investisseurs japonais. On et de Philippe Herreweghe, résidents désormais officiels et porte-drapeau, pour la musique ancienne, de cette région traditionnellement ouverte aux grands vents ouest-européens (le Poitou-Charentes a déja installé « sa » maison à Séville, en prévision de l'exposition universelle de 1992).

Il y a Nice, sa cité scientifique de Sophia Antipolis, Nice au centre de laquelle s'alignent fièrement théâtre, Palais des congrès, musée flambants neufs, mastodontes culturels auxquels certains ne craignent pas d'attribuer des proportions mussoliniennes, Et puis il y a Bordeaux qui, en laissant s'effilocher un contrat d'hébergement avec William Christie et Les

Arts florissants, a raté son examen de mécène

Et Nîmes ? La ville de Jean Bonsquet n'est pas en train de perdre ses platanes et son âme, elle n'est pas livrée aux excavatrices. Nimes est restée une ville vivable. Mais Nîmes (dont ont dit que les rapprochements culturels avec Montpellier pourraient être activés) pratique à sa façon, allègre, désinvolte et massive, cette tactique d'intéressement « désintéressé » au tout culturel. Beaucoup d'aficionados, tauromachiques ou lyriques, beaucoup de musiques caraïbes, beaucoup de rythmes africains ne sont-ils pas, à tout prendre, la meilleure preuve – et si médiatique ! – de la bonne santé d'une cité ? (Lire pages 34 à 36).



le gouvernement galités sociales





LIESSE POPULAIRE, ENJEU POLITIQUE

# L'art de manipuler les taureaux



Espartaco: cri et humiliation.

Dix jours de feria avec les plus grands élevages, les plus grands toreros, et avec la considération da milieu espagnol. C'est le couronnement des quatre fêtes annuelles qui font le plein des arènes de Nîmes à Carnaval, à Pâques et pour les vendanges. Promoteur de cette folie, expert en potlatch, un torero philosophe, passé du gauchisme au RPR : Simon Casas.

LS arrivent en charter. Ils viennent de partout. Ils sont branchés, habillés de modes colorées. Depuis plusieurs mois, ils se posent la question les uns aux autres, comme dans un dessin de Sempé : « Quand vas-tu à la Feria? » Ils écoutent les Gipsy Kings au walkman, ils prennent Manolete pour un torero d'art et le Duende pour une marque de bailon de rugby. Ils sont volontiers sentencieux. Au premier taurean, ils comprennent tout ; au deuxième, ils expliquent à la cantonade ; le troisième, ils veulent qu'on le change; au quatrième, ils se disputent gravement. Ils savent depuis l'avant-veille qu'e il n'y a pas de mauvais cinquième » (dicton), et ils jugent le dernier trop « bonbon » à leur goût. Le lendemain, après avoir éclusé les bodegas, ils recommencent.

Ils font le désespoir des aficionados, les vrais, les purs, les durs. Eux, ce sont les « aficionadeaux ». Venus de loin, de partont. Nîmes, qui se prend un instant pour Séville, les appelle « les Parisiens ». Ces « Parisiens » se croient dans Garcia Lorca. Ne seraient-ils pas dans une chanson de Jacques Brei? Première intervention sociopolitique de Simon Casas : « Ca ne m'impressionne pas. J'ai en tout et pour tout quatre-vingt-dix abonnés parisiens, et beaucoup de visiteurs épisodiques, c'est vrai. La Feria de Nîmes est devenue un fait de société; il faut y être, comme on va à Madrid, comme on va à Roland-Garros, ou comme on visite l'exposition Van Gogh. Je ne vais pas me plaindre, tota de même ! Mais si je me bats contre le racisme et pour l'intégration partout, ce n'est pas pour commencer à distinguer les Nimois des Parisiens dans les arènes de Nîmes. Dans les arènes, il y a une communauté liée, faite de ses différences. Dans toute arène - à Madrid, à Séville, à Nîmes, à Bayonne, où tu veux, - une des composantes a toujours été parisienne, mondaine, extérieure, et c'est très bien comme ça. Hemingway et Ava Gardner à Pampelune, qu'étaient-ils? Arrêtons donc avec les enfantillages !

» Le public est un public. Il a ses jours d'inspiration, où il est pondéré, avisé, et il a ses jours d'incohérence, où il est injuste, agaçant. Mais qu'on ne vienne pas dire qu'il se dégrade. On se souvient des années 60 où l'on distribuait du papier-cul en chantant Ave Maria,

## TENDANCE BARIOLÉE

Simon Casas parle comme d'autres chantent, avec rythme et exactitude, dans une simplicité très volubile. Il a toujours l'air de se référer à Lacan, à Bourdieu, à Foucault, ou bien à Coluche. Il embrouille avec génie parce qu'il est dans sa vérité. Avec juste la touche de mauvaise foi qui rend les passionnés intéressants.

Au fait, comment le petit torero juif d'ascendance espagnole, gauchiste tendance bariolée des années 70, se retrouve-t-il au RPR?

« Ah! mais on parle politique ou on parle de taureaux ?

C'est la même chose...

- C'est vrai. Donc, après avoir collaboré avec l'ancienne municipalité d'union de la gauche, je suis entré en conflit ouvert avec elle. Je trouvais sa gestion trop étroile et ses idées sur l'animation de la ville trop courtes. On me reprochait une ambition déraisonnable pour les arènes. En fait, mes ambitions sont passées d'arènes provinciales, où la Feria durait trois jours à d'ouverture. Je suis immédiatement passé pour un culturelle est beaucoup plus contestable. On ne peut pas place du monde ... » Nîmes. ă la troisième place du monde, après Madrid et traître à la gauche. J'ai rejoint l'équipe de Jean Bous- dire que l'art lyrique ou le Festival de jazz de Gay Lebo-



Paco Ojeda : comment tirer la couverture à soi.



Ortega Cano: tête haute et paupières basses.

» Mon profil gauchiste, c'était un côté rebelle, un côté anticonformiste, un côté créatif et vivant. En 1983, j'ai proposè quelque chose comme un comportement

Séville. On doit pouvoir monter à la première place, je quet, et aujourd'hui je vois que ce comportement d'ouverture, c'est en gros le discours de bonne humeur sociaà Nîmes s'est imposée à tous.

rit aient été particulièrement servis. Le Festival de jazz a disparu, l'opéra sussi (lire notre encadré ci-contre) on a parfois l'impression d'une politique cuiturelle par

- C'est une question de gestion, et mon secteur est bénéficiaire. La politique culturelle de la ville n'est pas plus coûteuse qu'ailleurs. Pas plus qu'à Nancy, par exemple. On fait des choix, je continue.

» En 1988, je me présente, à la demande de Bousquet, à Saint-Gilles-du-Gard. Le danger majeur, c'est qu'il y ait là un maire du Front national. Maintenant, il y est. Je vois les choses très simplement. J'al le sentiment que les partis, par leur comportement frileux, tactique, manquent le débat démocratique. J'ai tout le monde contre moi, je me ramasse, mais avec 14 %.

- Le Front national, c'est la question de fond ?

- C'est évident. La bête noire, ce n'est pas le taureau, c'est le Front national. Il n'y a pas un « problème » de l'immigration. Il y a un fait de société qu'il faut prendre en compte et auquel Il faut réfléchir. Par ancrage du côté du maire de Nîmes, par divorce d'avec la gauche, par sentiment pour le gaullisme, j'adhère au RPR. Mais il ne faut pas blaguer : adhèrer, ce n'est pas être sourd, must et bête. C'est choisir sa marge manufacte.

caractérielle qu'adopte le corps électoral par détresse, inquiétude, et aussi par abandon des partis. Il n'y a pet de démocratie sans partis politiques. Je ne vois pas d'in cohérence majeure à mon attitude. Simplement, l'appuie sur le champignon du progmatisme et du réalisme. »

要では

\$ THE

Stern F

in in the in

9,0400

4

1407

資源的

### LTVRESSE EST UN MIROTR AMBIGU

Neuf jours de taureaux, quatre jours de musiques de rue montées par Bernard Souroque (lire page suivante l'article de Thomas Sotinell, neuf mits de danse et de délire, Nîmes a pris sa vitesse propre. Elle ne s'est iamais vue si vivante et à la fois ne se reconnaît pas. L'ivresse est un miroir ambign. La fête des autres semble toujours une parodie. Le samedi de Pentecôte. quelques Nimois silencieux prennent la route en convois. Ils sont graves, comme on l'est quand on a rendez-vous avec la vérité. Ils vont dans le Gers sans en faire toute une histoire. On ne va pas se vanter des devoirs à accomplir. Ils vont à Vic-Fezensac, la petite cité charmante qui a construit sa légende taurine sur la présentation de monstres, de mammouths et de toreros capables de les prendre, comme Ruiz Miguel. Simon Casas n'est par le moins du monde décontenancé.

« L'aficionado, le vrai, est exigeant, ombrageux. Il se doit d'abord à lui-même. Aller à Vic, il y a quelques années, ça se justifiait objectivement. Aujourd'hul, ça se justifie subjectivement. Mais les Victorinos, les Atanasios, les Miuras sont à Nîmes. Le chic du chic, c'est de délaisser le chic »

Casas le torero s'est retiré de l'arène le soir même de son alternative, cet adoubement des toreros, leur thèse, leur intronisation. Il a ouvert la voie, créé un syndicat de professionnels français, fait du tapage, sauté dans l'arène sans permission. Et, aujourd'hui, Casas l'entrepreneur ne prend pas assez de toreros français. Alors? Ultime contradiction?

« Si on veut la sécurité de l'emploi, il ne faut pas être torero. Je suis nîmois. Je m'implique dans le jeu social par tempérament. Je suis partisan des novillades d'apprentissage. Mais, à partir de là, plus que dans tout art, plus que dans toute pratique esthétique, ce qui règle la progression d'un torero, c'est la concurrence des ialents et la chance.

» Je n'ai pas hésité à interrompre ma carrière parce au'elle n'allait pas être une vraie carrière. Je souhaite que celle de Denis Loré, qui prend l'alternative samedi prochain à Nîmes, soit longue. Je ne pratique ni le protectionnisme ni le paternalisme. Je m'efforce de : négocier des contrats en Amérique latine. Pour les Francais, c'est plus dans leur intérêt que d'asoir un abonnement de compassion pour toréer une fois par an. Et mes liste. Entre-temps, la présence des quatre ferias d'arènes cartels, mes programmes, mes affiches, il faut qu'ils solent lisibles de là-bas, d'Espagne, d'Andalousie, de Madrid ou d'Amérique latine, où triomphait si souvent - Oui, mais, dans d'antres domaines, la politique Nimenio II. Il faut que Nîmes devienne la première

FRANCIS MARMANDE



MUSIQUES DU MONDE, MUSIQUES DE RUE

# Parade caraibe autour des arènes

est aussi, depuis 1985 la fería des musiques de rue. Cette année, la cité gardoise sera pour un soir caraïbe. Ray Barreto viendra de New-York, Adalberto Alvarez de Cuba, Emeline Michel d'Haiti. Salsa, son et kompa, Greenwich Village, La Havane et Port-an-Prince : reportage en trois escales aux sources des rythmes afro-antiliais.

### **NEW-YORK**



Depuis West Side Story, le monde sait que New-York est aussi une ville caraïbe. Mais après Sharks, qui avaient pris le bateau à San-Juan de S Porto-Rico, sont arrivés les Cubains, les Dominicains, les Colombiens... Aujourd'hui, les « Hispanos » exercent une influence croissante sur la vie de la cité, bien supérieure à leur poids politique, tout comme Hariem donnait le tempo des nuits new-yorkaises soixante ans avant que soit élu le premier maire noir.

En ce début de printemps 1990, New-York est sous le choc de l'incendie du Happy Land. Ce social club (dancing associatif dont les prix défient la concurrence et les aménagements, les règles de sécurité les plus élémentaires, il en existe des dizaines à New-York) accueillait des clients originaires de la Dominique. L'incendiaire est Cubain, c'est un marielito, « l'un de ceux que Castro a envoyés aux Etats-:Unis », dira un journaliste d'ABC News.

Les tabloids donnent aussi des nouvelles réguheres de la chanteuse Gloria Estefan, gloire de la communauté cubaine de Floride. Elle s'est brisé plusieurs vertèbres dans un accident de la route au cours d'une tournée triomphale (son dernier disque a marqué son "accession au statut de superstar).

Composée en Bolivie, détournée au Brésil, récupérée par des Parisiens qui l'ont fait réenregistrer par des musiciens africains, la chanson des frères Hermosa, une fois retrouvé son hémisphère d'origine, est devenue une espèce de point de ralliement pour les gens qui aimeraient éviter le passage par le rock.

Barreto, un salsero civilisé

Au SOB, haut lieu des musiques tropicales, boîte de Greenwich Village qui a accueilli sur sa scène minuscule les hordes de Kassav', à l'heure de la sortie des bureaux, les employés desserrent la cravate, tombent la veste et tentent leur chance au grand concours de lambada. De quoi patienter jusqu'au concert de Ray Barreto, quelques blocs plus loin, au Village Vanguard.

Rarreto est devenu l'un des notables de la scène Enfin, à New-York comme tout au long de cet latino new-yorkaise. Ce soir-là, il jouait dans le cadre itinéraire caraîbe, la Lambada servica de leitmotiv. d'une série de concerts destinés à célébrer l'apport

latin au jazz. Le percussionniste, qui a accompagné Dizzie Gillespie, Freddie Hubbard ou Kenny Burrell,

## LA HAVANE



Adalberto y Su Son

En arrivant à La Havane, la musique n'a pas trop changé depuis la soirée au Village Vanguard. Mais tout le reste est méconnaissable. Les mots, les instruments, les musiciens ne sont plus ceux de New-York. Dans le décor hybride de la capitale cubaine (spleadeur coloniale de l'âge d'or espagnol, kitsch occidental des années 50, austérité qui régnait en Europe de l'Est jusqu'à l'an passé, pauvreté du tiers-monde d'aujourd'hui), la salsa est omniprésente.

Mais ici, elle a gardé son ancien nom de son. L'étymologie du terme reste mystérieuse. Seule certitude, il n'a rien à voir avec son homonyme français. Depuis le début du siècle, le son désigne la danse frotté-collé venue de l'est de l'île jusqu'à La Havane, ensuite l'appellation s'est étendue aux rythmes voisins, dont la rumba.

Dans le night-club du Habana Libre, Adalberto Su Son (comme pour la charanga ou le jazz des débuts, le son désigne aussi bien la musique que la formation qui l'interprête) répéte. Le Habana Libre, immense tour due au dynamisme de la société Hilton avant son départ forcé de Cuba, a gardé sa décoration pseudo-hawaïenne. Le rideau de scène, le mobilier portent bravement leurs trois décennies de socialisme. Sur l'estrade. Adalberto Alvarez prépare son nouveau spectacle. Pianiste, il vient d'obtenir de nouveaux synthétiseurs. A Cuba, le ministère de la culture centralise tous les achats de matériel musical et les répartit ensuite entre les artistes.

Adalberto y Su Son a de la chance. La formation est l'une des plus populaires de l'île ; dès sa naissance, elle a été classée en première catégorie. Les catégories sont au nombre de trois : elles sont attribuées par un jury de musiciens fonctionnaires, et de représentants de l'Etat. Des résultats de l'évaluation dépendent le salaire du musicien, ses chances de jouer en public, d'accéder à un studio d'enregistrement.

Adalberto Alvarez, musicien issu d'une famille de musiciens, pianiste remarquable, est une figure incontestée. Pour le régime, il témoigne à la fois de la vitalité de la scène cubaine, de la place que l'on fait à la culture populaire et de l'intégration raciale. Comme les paroles de ses chansons évoquent le samedi soir sur le Malecon (l'avenue qui borde le front de mer à La Havane) ou les tracas domestiques d'un mari volage, il reste à l'écart d'éventuelles controverses.

Dans le grand night-club miteux, la scène est à peine assez vaste pour contenir tout le conjunto (groupe): chanteurs, percussionnistes, cuivres et claviers. Adalberto Alvarez vient de décider d'intégrerses filles à sa formation. Omarra et Celina ont suivi les cours de l'école d'art, obligatoires pour qui veut devenir musicien professionnel à Cuba. Malgré le très jeune âge de la première, Omarra (dix-sept ans, son ainée a vingt ans), elle a pu passer professionnelle. sans doute pistonnée par son père, qui voyagera en famille et disposera ainsi d'une seconde pianiste.

Sur scène, l'effet est assuré : le contraste entre la tête de vieux pirate de Pancho Amat, le joueur de tres (la guitare à six ou neuf cordes en usage à Cuba qu'Amat manie avec une fureur contrôlée, généralement associée au rock 'n' roll) et l'innocence juvénile des demoiselles Alvarez retiendrait l'attention de toute

Lire la suite page 36

était chez lui dans ce cadre - temple du jazz - dans cette programmation (justification de toute une carrière), acqueillant le pianiste Michel Camilo ou le saxophoniste Stanley Turrentine sur scène. Ray Barreto est un salsero civilisé, de grande culture. Sa musique frémit plus qu'elle ne bouillonne. Chez certains jeunes, il a déjà une réputation de grand-père confit dans une gloire acquise il y a longtemps. Il est vrai que sa position de percussionniste (il ne chante pas, compose peu) le laisse un peu dans l'ombre de ses partenaires. Mais ce soir-là, pour le public en majorité hispanique du Village Vanguard, il était surtout le héros d'une génération, l'un des premiers dans sa communauté à obtenir la reconnaissance de ses pairs.

# Un après-Carmen qui chante?

L'art lyrique dans la ville de Nimes, avec une saison d'hiver à l'Opéra municipal, une saison d'été sous les étoiles des arènes et, depuis que ces mêmes arènes peuvent être recouvertes d'une bulle, la possibilité d'attirer les mélomanes sur les gradins douze mois sur douze, l'existence d'un art lyrique nimois, donc, constitue un postulat. Puisque, dans ces contrées, on a le bel canto, comme la tauromachie, dans le sang.

Mais exister comment ? Et à quel prix ? Les solutions retenues jusqu'alors se trouvent dans une impasse. Lionel Patrick, le directeur de l'Opéra municipal, a été remercié (il partageait son temps avec la scène lyrique de Besancon). Et l'option « peplum » retenue depuis 1984 par Jean lation, pour six productions lyriques estivales consécutives, a fini par lasser (dans l'ordre : Aida,

Turandot, le Corsaire, Norma dans des décors de Ricardo Bofill, Attila par Pizzi, pour aboutir l'an dernier à une catastrophique Carmen mise en scène par Bourseiller dans des costumes de Christian Lacroix). On parle, pour ce dernier spectacle, d'un coût de production avoisinant les 9 millions de francs, les recettes ayant ellesmêmes atteint la jauge exceptionnelle de 450 millions environ. Mais si le public a suivi, les critiques y allèrent tous de leur zéro pointé.

Jean Lafon, qui avait été, toutes ces années, codirecteur artistique des arènes - aux côtés de Simon Casas : Nire ci-contre l'article de Francis Marmande) - aura désormais le poste moins ensoleillé de conseiller artistique. La charge de programmer l'amphithéâtre hiver comme été (peut-être des cartes blanches à Patrick Dupont,

à Maurice Béjart) comme celle de faire fonctionner l'Opéra (art lyrique et danse) a été attribuée depuis le début du mois de mai à Marie Colin. « Madame Théâtre » depuis 1978 au Festival d'automne, cette jeune femme, qui partagera donc son temps entre la rue de Rivoli et le Gard, a été préférée à Patrice Martinet, qui fait actuellement ses adieux au centre culturel français de Milan (notre supplément « Arts-spectacles » daté 24 mai). Elle sera « chef de la culture » dans la ville de Jean Bousquet avec l'espoir de constituer l'équipe nécessaire. Les premiers contacts du Festival d'automne avec Nîmes remontent à 1983, quand la ville avait accueilli un épisode de The Civil Wars, de Bob Wilson.

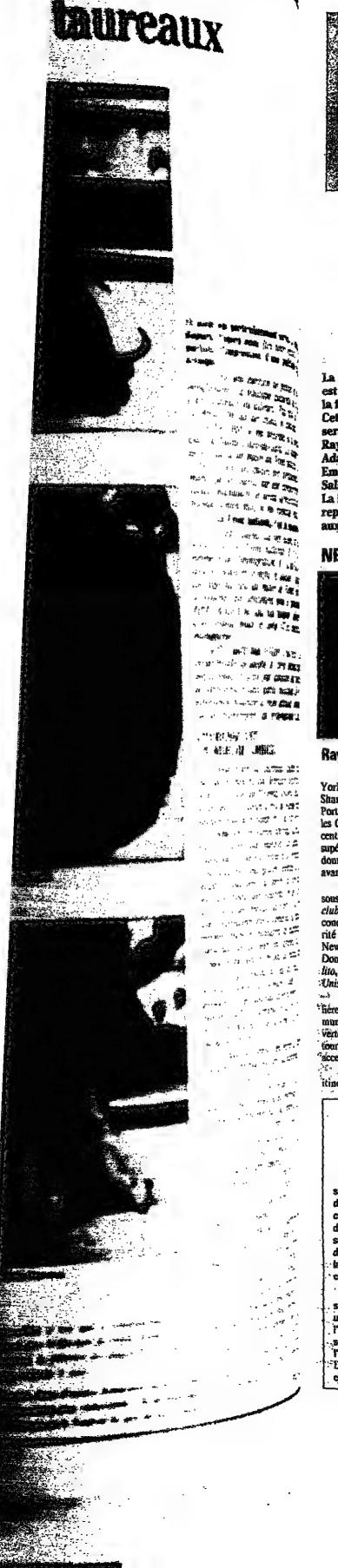





MUSIQUES DU MONDE, MUSIQUES DE RUE

# Autour des arènes

Suite de la page 35

Mais ce n'est que l'emballage de la musique de l'orchestre, claquante, presque brutale si elle n'était pas si souple. Adalberto a beau être fasciné par les gadgets occidentaux, « samplers » et boites à rythmes, le groupe reste d'abord un formidable orchestre de bal, portant cette fonction première au rang d'art majeur.

En se promenant dans les rues de La Havane, au basard d'une fenêtre ouverte sur une salle de répétition, d'une visite dans une boîte de nuit, on se rend vite compte de la richesse du vivier dont sortent Adalberto Alvarez et ses musiciens. Au Tropicana, l'immense night-club en plein air créé il y a cinquante ans à l'intention de la bourgeoisie locale et des Yankees en mal d'encanaillement, les danseuses, sorties d'un ballet de Busby Berkeley (un numéro les oblige à se coiffer d'un lustre en cristal à six ampoules branché sur le secteur) sont accompagnées par un vrai grand orchestre, réplique exacte de ceux que l'on voit dans les films hollywoodiens de l'époque (voir la scène finale de Dark Passage). Sur les tables, les bouteilles de rhum disparaissent plus vite que le salami hongrois et le fromage bulgare, qui sont la seule chère disponible depuis que les cuisines sont tombées en panne.

Une fois le show terminé, l'orchestre mambomusic-hail cède la place à une formation dansante (après un intermède Lambada, version vocale, instrumentale et remixes divers) dont la qualité suffirait à faire la fortune de n'importe quelle boîte new-yorkaise.

La musique afro-cubaine stricto sensu ne doit pas cacher la bonne santé du jazz local, même s'il arbore souvent les oripeaux du jazz-rock américain des années 70. Sur le front de la chanson, le désenchantement et l'inquiétude ont tempéré les élans de la *nueva trova* d'il y a vingt ans, du temps où Claudio Silvio et d'autres voulaient écrire le carnet de chants du révolutionnaire latino-américain.

Aujourd'hui, la jeunesse se précipite en masse pour écouter Carlos Varela. Musicien, comédien nourri de Brecht, ce petit barbu (il est surnommé « le Gnome ») se produit vêtu d'une blouse noire de paysan italien, coiffé d'un petit seutre informe. Musicalement, son univers s'approche plus de celui de Paolo Conte (Weill plus jazz et une touche de rock) que de Bob Dylan. Ce sont surtout ses textes qui lui valent une réputation vaguement sulfureuse. Il s'en prend froidement, précisément, aux touristes qui visitent l'île sans la voir, aux Cubains qui changent leurs pesos au marché noir. Son malaise



Un chef d'orchestre dans la fosse ? Non, un banderillero prêt à s'élancer.

trouve un écho immédiat chez les jeunes, que ses concerts attirent par milliers. Mais pour certains intellectuels, sa nostalgie de la pureté révolutionnaire en fait le contestataire idéal au service d'un régime dont le seul moteur reste la fierté nationale. Après des années d'attente, Carlos Varelaya enfin enregistrer un disque - un privilège rare, dans une île où la pénurie est générale mais plus cruelle encore dès qu'il faut recourir au pétrole ou à la technologie occidentale, deux ingrédients indispensables à l'industrie phonographique.

Pour aller de Cuba à Haïti, il faut repasser par Miami. Ce dimanche après-midi un avion passait audessus de Miami-Beach, sa plage et ses hôtels art-déco. trainant une banderole appelant à un grand concours de lambada doté de 5 000 dollars de prix...

Dans l'avion pour Port-au-Prince, les Haitiens qui reviennent au pays profitent de l'ouverture de l'aéroport



**Emeline Michel** 

de Mais-Gâté. Il vient de rester fermé pendant deux jours pour cause de « déchoukage » (limograge plus ou moins violent d'un responsable par ses troupes) de directeur. Depuis le départ du général Avril et l'accession à la présidence de Mes Ertha Pascai-Trouiflot, la rue fait pression pour que l'administration, l'armée, les entreprises soient purgées une fois pour toutes des éléments duvaliéristes. Dès le lendemain. Maïs-Gâté sera à nouveau fermé, cette fois pour prise d'otage. Un conscrit mécontent de ses supérieurs est monté à bord d'un avion d'American Airlines (vide) et menace de le faire sauter. Trois jours plus tard, le soldat Gérald Paul, en passe de devenir un héros national (du haut de la passerelle il adresse des baisers à la foule massée autour de l'avion) réussira à s'échapper dans les bois qui entourent Maïs-Gâté.

La nuit, dès que l'on sort de l'aéroport, l'obscurité est totale, à peine atténuée par les phares des innombrables voitures coréennes ou japonaises qui peinent dans un embouteillage permanent. L'électricité n'est fournie que par intermittence. Il règne dans le centre de Portau-Prince une insécurité entretenue par les bandes de « tontons macoutes » qui refusent d'abandonner la partie. Dans ces conditions, toute activité professionnelle tourne au cauchemar, pour les musiciens comme pour les autres.

Emeline Michel était partie en tournée en Guarleloupe, mais elle est rentrée deux jours en retard. Pour continuer les séances d'enregistrement de son nouvel album, elle a réservé des heures dans l'unique studio digne de ce nom de tout le pays. Mais les magnétophones professionnels supportent mal les coupures de courant. Même si un groupe électrogène prend immédiatement le relais, la variation de la vitesse de rotation de la platine, infime soit-elle, finira par s'entendre.

Les musiciens ne peuvent même pas se consoler sur scène de leurs mésaventures en studio. A Port-au-Prince la vie s'arrête au coucher du soleil. Plus de concerts, plus de night-club, même dans le faubourg chic de Pétionville. A l'approche de Pâques, les rues étaient ordinairement envahies par les « raras » - agrégats de percussionnistes réunis par le vaudou, - qui finissaient nar défiler par centaines dans les rues. Comme les musiciens de rue, les raras ont presque disparu.

Dans ce contexte, la survie et a fortiori le développement de la musique haîtienne tiennent du miracle. La génération qui a aujourd'hui trente ans commence pourtant à sortir la musique haîtienne de son

## « Son » et compagnies

· Vendedi 1- juin, nuit Caraibes : Trio cubain Emiceno : Emeline Michel (Harti) ; Ray Barreto Orchestra (New-York) : Adalberto y su son et les danseuses du Tropicana (Cuba).

THE PERSON NAMED IN

The state of the s

The end of Laboratory

Har to come

April de cranfe g

Stages Southern

Piga manable.

THE STATE OF

" Weighten

The second secon

d plug de les

BZT-HOUSE

September 1

2 Foductory

THE RESERVE

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

THE EST OF

Carlon.

Mailant, M

721 400 No. 17 1 14 18

EX BOUTS

 Samedi 2 juin, nuit Brésil/Afrique : Super Rail Band de Bamako (Mali) : Os Afonsinhos do Condado (Portugal) : Jorge Ben (Bréail); Sorry Bamba (Mali).

 Dimanche 3 juin, nuit passion du Sud: Graffic Groove Gang: Boe; Jimmy Oihid (France) : The Blues Brothers Band (Etats-Unis).

· Lundi 4 juin, bal Feria All Stars : Cafarnal Tribu : Compagnie Bernard Lubat ; Michel Marre Group ; Les Négresses vertes.

e Troupes de rue : Avant Fantare Ferie All Stars : Crestion Comp pard Lubat-Wichel Marre-Catarnal Tribs

endormissement. Dans les années 50 et 60, le kompa triomphait dans le pays et dans les Antilles francophones. Le zonk acinel doit beaucoup à ce rythme, une dette que les musiciens guadeloupéens ou martiniquais ne reconnaissent pas toujours de bon cœur. Depuis les années 70, après quelques succès internationaux portés par la diaspora, essentiellement dus à Tabon Combo, le genre s'est essouillé un déclin encore accentué par la désorganisation économique. Du coup, Haiti importe du zouk, et, à la radio, on entend aussi souveni Kassav que les vieilles gloires - toujours actives - du kompa.

Emeline Michel a commencé par chanter dans le chœur d'une mission protestante, puis elle a appris le jazz au Detroit Jazz Center. Elle est devenue une star en quelques années pour des raisons évidentes : sa beauté sa voit, mais aussi parce que ses textes explorent sans trop de détours la vie de la femme haitienne, les ravages du déboisement sur la vie des campagnes (un thême qui revient sans cesse aussi bien dans les convertations que dans les chansons) ou la répression politique,

Entourée d'une équipe qui réunit Ralph Boncy, auteur et producteur et les fières Widmaier, jussiciers de studio, producteurs et animateurs du groupe Zélés. elle est en train de jeter les bases d'un nouveau son haitien qui garde les bases rythmiques du kompa tout en l'habillant plus contemporain, boîtes à sythmes et synthétiseurs. De toute laçon, ce recours actiu aut machines s'explique aussi par la fuite de la main-d'orivre. An cours d'une conversation, Joël Widmaier, batteur de Zélde, fait remarquer d'un ton désabusé que le dernier bon trompettiste vient de quitter le pays.

Autour de ce noyau moderniste, d'autres artistes maintiennent la tradition de la musique rurale, et suitout celle du vaudou. Boukman Expérience développe une musique brute et complete, pas si éloignée du son des raras, guitares électriques et claviers en plus. Sans jamais renoncer au créole, d'antrés cherchent leur inspiration aux Etats-Unis ou dans le reste de la Caraïbe. Master Dii a réussi quelques raps bien sentis, et les frères Parent maîtrisent le reggae mieux que bien des Jamaicains.

Même si les disques sont hors de prix, et l'équité ment encore plus, la musique currile, à la radio ou bord des « tap tap » qui font huter ieurs hant garleurs. C'est dans les taxis collectifs que la carrière de Rougman Expérience a commence.

A la fin de l'an passé, le label Cobalt a sorti en France un album d'Emeline Muchel mais, gour l'instant, on ne trouve ici de disques haftiens que dans les raris magasins de la communante immigration.

Pour les Haitiens comme pour les Cubains, le mérite de la Feria de musiques de rue est d'ouvrir avec la France une liaison musicale dont la nécessité appaiant à chaque note de musique entendue dans

## Le Rail Band entre en gare



Un des meilleurs orchestres à danser

Le Buffet de la Gare de Bamako est à la musique mandingue ce que la Cavern de Liverpool est au rock britannique. Dans ce creuset mythique, sous le patronage bienveillant des chemins de fer maliens, pour les voyageurs en gare de Bamako et les noctambules de la ville, le Super Rail Band International du Buffet de la Gare de Barnako (version longue et officielle du nom de l'orchestre) joue depuis vingt ans.

En Europe, la réputation du Rail Band a précédé sa venue de plusieurs années, quand on a appris que Mory Kanté ou Salif Keita y avaient fait leurs classes. Des récits de voyageurs ont fait le reste. Le Rail Band change régulièrement, institut d'éducation supérieure pour les musiciens mandingues. Il tourne dans toute l'Afrique, du Kenya au Nigéria. Pour des raisons un peu mystérieuses, qui tiennent sans doute à la sagesse de ses membres. il n'était pas venu en France avant cette

Après ses débuts angoumois (le Monde du 29 mai), le Rail Band sera à Nîmes, à sa place : aux côtés de quelquesuns des meilleurs orchestres à danser du monde, Adalberto y su son, le Blues Brothers Band ou les Négresses vertes.

LES FILMS D'ANTOINE A L'AUDITORIUM DU MUSÉE D'ORSAY



Consider the surface of

ment than the a

100 may 1941 1967

48 years 54.00

Contract Contract

graduate and the

1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 7

100 1200

1 2 2 2 25

18 NEAD



La Terre, d'après Emile Zola : lyrisme paysan

TUN beau jour, André Antoine se dit que la scène de son théâtre n'est plus assez vaste pour saisir la nature au vol. Son'adaptation de la Terre, de Zola, avait fait rire le public, distrait par une poule, une vraie, qui picorait sur les planches. Le salut était dans la fuite, dans les champs, en mer ou sur le pavé des rues de Paris.

Nous sommes en 1914, Andre Antoine quitte le l'héatre de l'Odéon en laissant une ardoise de 400 000 francs. Pour éponger le déficit, ses amis ont organisé une soirée spéciale à la Comédie-Française, L'homme est respecté, admiré dans le métier : en 1387, il a fondé le Théâtre Libre, où le théâtre contemporain allait trouver ses marques. Fils d'un employé de Limoges, André Antoine est un autodidacte, de ceux qui croient à l'ascension du peuple par l'instruction. Fervent adepte du naturalisme en littérature, ami de Zola, élevé au catéchisme répu-Dilcain, anticicrical, il s'entoure de marrinaux d'anarchistes et n'hésite pas à faire jouer des textes interdits par des comédiens non-professionnels. Pendant près de trente aus, son théâtre sera une tribune ouverte, une insurrection permanente contre les principes bourgeois.

### **AVEC DES BOUTS** DE FICELLE

Voyageur inlassable, féru de peinture. André Antoine est un grand photographe, comme Nadar, Zola ou Degas. De ses longues promenades il a rapporté vingt mille cliches et la furieuse envie de e prendre la nature sur le fait ». A Cinquante-six ans, il se sent prêt à poursuivre au cinéma la révolution qu'il a commencée sur la

Le prophète du théâtre va se casser les dents sur le septième art. La guerre éclate et le cinéma français s'effondre. André Antoine tourne avec des bouts de ficelle. Les jeunes premiers sont sur le front, ils travaillent les jours de permission. Le public, peu nombreux, préfère les mélos du début du siècle aux œuvres réalistes, pessimistes et sulfureuses du vieil apprenti cinéaste. La Terre (1919), jugée trop torride, est censurée. Les censeurs affutent leurs ciseaux sur le Coupable : Antoine y acquitte un assassin et montre un bagne d'enfants. Israël (1919), adapté de la pièce de Bernstein, subit le même sort, la plaie de l'affaire Dreyfus est encore béante. Quatre-vingt-treize (1921) n'est pas mutilé, mais purement et simplement interdit.

André Antoine continue, coûte que coûte. Il ferraille avec les producteurs trop frileux, qui concèdent à peine quelques sous à ses films vus comme des documentaires. Il fuit les studios qui lui rappellent trop les trois mars de la scène. Il tourne en-Bretagne ou en Camargue quand les metteurs en scène les plus téméraires posent leurs caméras dans la foret de Fontainebleau. André Antoine est aussi le premier à écrire de vrais scénarios et à les distribuer à des techniciens routiniers, peu habitués à tourner avec un réalisateur intransigeant. Sa démarche technique est novatrice, proche d'Abel Gance: tournage simultané avec plusieurs caméras, plongées dans l'eau parfois, jeux de lumière et effets

En 1924, pourtant, le cinéaste, épuise par les tracasseries, capitule, pose sa caméra pour le siylo du critique de cinéma, jusqu'à sa mort en 1943. Il art, car il a donné une impulsion au réalisme, bien aura tourné neuf films.

« André Antoine a joué à contretemps. Le cinêma est venu trop tard dans sa carrière, ou Antoine est venu trop tôt, dans une période sinistrée où le septième art français, qui monopolisait plus des trois quarts du marché mondial, se mourait. Lorsqu'il a arrêté, le cinéma renalssait. » Philippe Esnault travaille depuis deux ans à la résurrection des films d'André Antoine. Avec l'aide de la Cinémathèque française et du Musée d'Orsay, il a traqué le moindre détail, déniché des scénarios, interrogé les descendants des techniciens, des comédiens, pour parvenir à remonter le plus fidèlement possible des extraits et des copies dispersées dans les cinémathèques du monde entier, de Moscou à Bruxelles. Il a retrouvé sept des neuf œuvres du cinéaste maudit.

Son premier film, *le l'rère corse*, reste introuvable. Un autre, l'Hirondelle et la Mésange (1920), avait été restauré en 1984 par Henri Colpi (le Monde du 13 mars 1984), mais, pour tous les films, les scènes coupées par les censeurs semblent irrémédiablement perdues.

u J'ai découvert André Antoine dans la mit du 10 mai 1956. Ce fut mon chemin de Damas. Henri Langlois avait été contraint de déprogrammer un film qui n'étalt pas arrivé à temps. Il nous projeta un stock de vieilles bobines, cinq ou six longs métrages que l'on strait de boîtes rouillées, dans le désordre. Une trentaine de fauteuils étaient occupés. Quand le jour vint, nous n'étions plus que cinq. Tout ce que l'on m'avait raconté de l'histoire du cinéma muet était nul et non avenu. Je venais de découvrir des extraits du Coupable. Personne n'en avait parlé, ou si peu, ou si mai ».

Philippe Esnault considère André Antoine comme le père du cinéma français. « Il avait un sens formidable de la caméra, mais les cinéastes ont rejeté ce bon gros bonhomme en sin de carrière, sans le sou, qui venait du théâtre. Il le trouvaient trop dix-neuvième avec ses adaptations de romans de cette période révolue. Ils jugeaient ses films sans effets, alors que c'est la simplicité qui fait la force de son œuvre!

### DES CINÉMAS D'AILLEURS

» Son cinéma ressemble beaucoup au cinéma nordique. Les Travailleurs de la mer semblent inspirès de Mauritz Stiller ou Victor Sjöström. André Antoine s'est beaucoup promené en Europe. Il s'est inspiré de ces cinèmas au lieu de vouloir imiter les Etats-Unis. Toutes ces cinématographies vers lesquelles nous ne voulons pas nous diriger aujourd'hui, » Dans les Travailleurs de la mer, le désespoir du pêcheur amoureux passe imperceptiblement dans ses yeux. Déruchette ne se pame pas d'amour devant le vicaire du village. Ses yeux tendus vers un point invisible suffisent à traduire ses rêves et ses

« C'était un homme du peuple aussi, perdu dans un univers de cinéastes bourgeois et parisiens, comme Marcel L'Herbier. Pourtant, Julien Duvivier commenca comme assistant-réalisateur sur le tournage des Travailleurs de la mer. Paul Tourneur, aussi, travailla avec lui comme régisseur. Même les gens qui ne l'ont pas connu ont été influencés par son

avant le Russe Dziga Vertor, bien avant le cinèmavérité des années 60. André Antoine ne comprenais pas que Jean Vigo étalt son petit-fils, et celui-ci l'ignorait. Il y a quelques jours, J'al revu Sous le solcil de Satan, de Maurice Plalat. Soudain, la camèra s'est éloignée des visages de Gérard Depardieu et Sandrine Bonnaire pour s'attarder sur le pres bystère, sur les gestes de la vie quotidienne, la vie qui passe, au détail près. Je me suis dit « Antoine l'u Soixante ans après, Pialat s'ancre dans une réalité sociale, humaine exceptionnelle, sans effets, avec une simplicité bouleversante. Sait-il qu'André Antoine est son maître? »

\* Auditorium du Musée d'Orsay. I, rue de Bellechassa, 75007 Paris, Tel.: 40-49-48-14. 18 F. Les Travailleurs de la mer : le 31 mai, à 19 h 30, et le 16 juin, à 15 houres ; l'Arlésienne : le 2, à 15 houres ; Quatre-ringttreize, le 3, à 14 h 30 ; le Coupable : le 5, à 12 h 15 ; la Terre : le 7, à 19 h 30 ; Mademoiselle de la Seiglière : le 9. à 20 heures ; l'Hirondelle et la Mésange, le 10, à 14 h 30 ; Israël: le 14, à 19 h 30. Tous les films sont accompagnés

L'ALSACE AUX HALLES 16. rue Coquillière, 1"

10, rue des Capucines, 1
 40-15-00-30/40-15-08-08

LUDMILA PAVILLON RUSSE 47-20-60-69 45, rue François-1", 8' F. dim.

JOHN JAMESON

Place Gaillon (2°) Tous les jours

LE PRESBOURG

DROUANT

## TOUS LES FILMS **NOUVEAUX**

La liste complète des films en exclusivité et des grandes reprises paraît désormais dans *le Mondo* du mardi (daté mercredi), soit la veille de notre

La Dénommé

Devenir voleur a est pas donné a tous. Le vol est un métier qui, comme tous les autres, s'apprend, et ne s'apprend pas en une sculc fois. Seulement, le premier échec coûte cher, coûte la prison. Et le brave patron qui, pour reuflouer son entre-prise, n'a rien trouvé de mieux que de tenter un hold-up, évi-demment raté se révolte non pas contre le châtiment, mais contre l'entreprise de dégradation des détenus

Forum Orlan Spress, hamber pés, 1\* (42-33-42-26); George V. 8\* (45-62-41-48); L'Entrepôt 14\* (45-43-41-63).

Extrêmes limite: de Mec Gilleray. avec Maria Walli

Radiographie du corps des sportifs en plein travail, lors-qu'ils tentent d'aller jusqu'au-delà de leurs forces. Des images surprenantes, impres-sionnantes, et qui n'incitent pas vraiment à l'effort. VF : La Géode, 19 (46-42-13-13).

Fable de la bell Colombine de Ruy Guerra. avec Ney Lators Ctaudi Ohena, Tonia Carrero, Diria Sfet, Chico Diaz, Cecil Thire. Brésilien (1 in 20).

ll était une fois

Chassour blanc, de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Jeff Fahey, George Dzundza,

Clint Eastwood s'incarne en John Huston. Plus exacte-

drille, propriétaire d'une Étorique d'eau de vie. Il vivait heu-reux entre sa garce de mère et reux entre sa gator de mere et ser comme, entre les diners de famille et les beuveries. Mais un jour il rencontra une belle jeune femme qui exerçait un métier très poétique : elle élevait des colombes. Et bien entendu il en tomba fou amount con contra co reux. Ce qui en soi n'est pas une catastrophe. Mais il lui fallait choisir entre son ancienne FIRE ET SON SMOULT

VO : Latina. 4 (42-78-47-86)

Rébus ec Charlotte Ra

Christophe Malayoy yoyage pour retrouver une Bugatti dans laquelle il a voyage avec une mystèrieuse femme fatale, qui peut-être n'existe pas. D'après l'emis le France que cheman finde à l'itesuperbement filmée à l'ita-lienne.

VO : Forum Orier dicapés, 1- (42-33-42-26 George V, 8- (45-62-41-46 32-20). VF : Pathé Français, 3° (47-70-33-88) : Fauvette, handicapés, 13° (43-31-56-86) : Pathé Ci-chy, 18° (45-22-48-01).

Sarafina de Nigel Noble, avec Leleti Kirux Baby Cele, Pat Maba,

(Voir notre photo légendée VO : Action Christine, 6-(43-29-11-30).

## **PARIS**

ment, il utilise un personnage de roman inspiré par Hollywood, du cinéma, de sa frime et de sa nécessité, pour parler de l'évasion, des grands espaces, du vrai et du faux courage. Pour parier de lui, naturcliement. Il parie d'ailleurs, lui, le taciturne, Il



· Ambiance musicale in Orchestre - P.M.R. : prix moyen du repas - J., H. : outert jusqu'à... heures

## DINERS

RIVE DROITE

DE NUIT COMME DE JOUR : Choschoutes, poissons, foie gras, fruits de mer toute l'année. Pour vos repus d'affaires, en famille, salons particuliers au 1º étage. An le it. le pressier restaur. Irlandas de Paris, déj, dines, spécial, de stamme funé es prissurs d'Irlande, mens dégast. 1 95 F net. Au rec-de-ch., KITTY O'SHEAS : «Lo vrai pab irlandais», ambanco is les noirs av. mesicieus. Le plus gr. chois de whisteys du monde. Jusqu'à 2 à de matin Son restaurant, une adresse prestigneuse « LA TABLE des GONCOURT ». Sei salons aux norm illustres : APOLLINAIRE, COLETTE, RAVEL, RENAUDOT et RODIN, Au café DROUANT « MENU » à 200 F, voi et café compt. Accueil jusqu'à 0 h 30. Service voituries.

Le restaurant russe du TOUT-PARIS
Diners, soupers dans une ambiance russe avec LUDMILA et ses chanteurs-guitaristes. Accueil NON-STOP jusqu'à 1 h du matin. Une table gastro, avec rue sur l'Ara de trampère, que tout Parisies se doit de découvrir. Plats du terroir, fruits de mer. Poissons fins. Langoustes et homards du vivier, Terr. dej. d'all. Menu à 95 F + sarte.

Cuisine traditionnelle française personnalisée, monu bourgeois 195 F. Salva particulier de 8 à 45 personnes. T.I.j. sauf sametti midi et dimanche. LE GOURMAND CANDIDE43-80-01-41 RIVE GAUCHE .

RESTAURANT THOUMTEUX 47-05-49-75 Spécialité de confit de canard et de cassoulet au confit de canard. Service jusqu'à 22-h 30. OUVERT TOUS LES JOURS, SALONS CLIMATISÉS.

## SOUPERS APRÈS MINUIT

LA TOUR D'ARGENT

HUITRES TOUTE L'ANNÉE POISSONS DU MARCHÉ Plate traditionnels - Vins à découvrir. Décor : - Brasserie de Luxe -TERRASSE au pied de l'Opéra-Bastille T.J. de [ i h 30 à 2 heures du matin. 6, place de la Bastille, 43-42-90-32.



conduit son film avec la

conduit son film avec la calme élégance d'un pur-sang qui va au pas. Un film beau, intelligent, pur, mais qui n'a pas plu à Cannes. Dommage. VO: Forum Horizon, handicapés, 1\* (45-08-57-57); Pathé impérial, handicapés, dotby, 2\* (47-42-72-52); UGC Odéon. dolby, 6\* (42-25-10-30); UGC Rotonde. dolby, 6\* (45-74-74-54); Pathé Marignar. Concorde. dolby, 8\* (43-59-22-82); UGC Biarritz, dolby, 8\* (43-59-21); UGC Biarritz, dolby, 8\* (43-59-11); 14 Juillet Bastille, dolby, 11\* (43-57-90-81); 14 Juillet Beaugrenelle, dolby, 15\* (45-15-79-73); UGC Mailiot, 17\* (40-68-00-18). VF: Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); Paramount Opéra, dolby, 9\* (47-42-56-31); Les Nation, dolby, 12\* (43-43-04-67); UGC Gobeins, handicapés, 14\* (45-39-52-43); Pathé Meplar, 18\* (45-22-46-01); Le Cambetta, dolby, 20\* (46-36-10-96).

Cyrano de **Borgerac** de Jean-Paul Rappeneau, svec Gerard Departieu, Anne Brachet. Vincent Penus. Jacques Weber, Roland Bartin, Philippe Morier-Genoud, Français, copie neuve (2 h 15).

Si le jury de Cannes a laissé de côté Clint Eastwood, Jean-Luc Godard, et quelques autres, il n'a pas pu ne pas reconnaître le talent de Depardieu dans ce film fait pour enchanter les foules. Avant les délibérations, Depardieu avait déjà été plé-biscité par le public, par les badauds, par la presse étran-gère qui découvrait son nez, son panache, sa tendresse. Et à la remise de son prix. il a eu droit à une vraie ovation... eu droit à une vraie ovation.
Forum Horizon, handicapés,
THX. doiby, 1" (45-0857-57): UGC Danton. dolby,
6 (42-25-10-30): UGC Montaparnasse, dolby, 8 (45-7494-94): UGC Normandie,
dolby, 8 (45-63-18-16):
Paramount Opére, handicapés,
dolby, 9 (47-42-58-31): Lea
Nation, dolby, 12 (43-4304-57): UGC Lyon Bastille,
tolby, 12 (43-43-01-59):
UGC Gobelins, dolby, 13 (4581-94-95): Mistral, dolby, 14

(45-39-52-43); UGC Convention. dolby. 15- (45-74-93-40); UGC Mallot, 17- (40-68-00-16); Pathé Wepler, dolby, 18- (45-22-46-01); Le Gambette, dolby, 20- (46-36-10-96).

Ennemies, une histoire d'amour de Paul Mazursky, avec Ron Silver, Anjew. Lena Olin, maret

Tribulation d'un homme et de ses trois femmes dans le New-York particulier des différents milieux juifs. Et comme l'histoire se passe en 1949, ces personnages désorientés ne sont pas encore guéris des blessures de leurs ames, de leurs âmes, de leurs corps. Ce sont des survivants hantes. Quelque chose de la grace et du trupique de Bashevis Singer passe dans le film de Paul

Mazursky. VO: Publicis Champs-Bysées, dolby, 8 47-20-76-23; Bienvenüe Montparnasse, dolby, 15 (45-44-25-02). VF: Gaumont Convention, handicapés, 15 (48-28-42-7).

La Fille aux allumettos de Ald Keurismald, avec Kati Outinen, Sims Salo, Esko Nikkari.

lris vit entre son travail monotone dans une fabrique d'allumettes et ses parents, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils manquent de tendresse. De plus, ils no sont pas causants, iris s'est habituée au silence. Elle a un physique vraiment ingrat et

Finalement, les uns et les autres sont entraînés dans éternelle spirale répressionriolence. Les acteurs, presque tous non professionnels totalement engagés dans les situations à jouer, à vivre, font la valeur de ce film

VQ: 14 Juillet Odéon, dolby. 6- (43-25-59-83).

Je t'ai dans la peau Je P Of Gotts 10 per de Jeen-Pierre Thom, avec Solveig Dommartin, Philippe Cicvenot, Aurore Prieto, Henri Serre. Français (1 h 55).

Présenté à Cannes dans la section a Perspective du cinéma français » le film a beaucoup marqué. Eu dépit d'une histoire qui pouvait tourner à l'affreux mélo – la vie d'une femme, religiouse, maîtresse d'un prêtre ouvrier, puis militante syndi-caliste - il est d'une vitalité, d'une humanité étonnantes, grâce en particulier à Solveig Dommartin. Person Hausebed 79-38).

Nouvelle Vague de Jeen-Luc Godard, . avec Alain Delon, Domiziana Giordano, Roland Amstutz, Laurence Cote. Franço-suisse (1 h 25).

Une histoire d'amour sur le lac Léman. Du pur Godard qui manipule en virtuose Alain Delou, Domiziana Giordano, et tous ses acteurs. Ses spectateurs aussi, d'ailleurs. Il n'a pas en la paime à Cannes, mais en a-t-il vraiment besoin? Pour être reconnu, certainement pas. Il est déjà vénéré par ses (40-26-12-12); Gaumont Opera, 2 (47-42-60-33); Publicis Saint-Germain, 6 (42-22-72-80); Gaumont Champs-Elysées, dofty, 8 (43-59-04-67); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40).

de Akira Kurosawa, avec Akira Terao, Mitsuko Baiaho, Toshio Negishi, Japonale (1 is 57).

Huit reves d'un cinéaste, toute une vie et même davantage. Toutes les vies d'un poète. Avec bien entendu des images d'une renversante beauté, quelques couplets d'un écologisme. nail, et ce qui est plus rare, un humour malicieux et lucide. Du grand art.

ivcide, Du graud art.

VO: Forum Horiston, handinapés, dolby, 1\* (45-08-57-57);
14 Juillet Odéon, dolby, 8
[43-25-59-83]; firetagne, 8
[42-22-57-97]; i.e. Pagoda, 7
[47-05-12-15]; UGC ChempsByséss, handicapés, dolby, 8
[45-82-20-40]; Max Linder
Panorama, THU, dolby, 9; 4824-88-83]; Escurial, 13\* [4707-28-04]; Kinopanorama,
handicapés, dolby, 15- [43-0850-50].

en comédie musicuie l'un des épiwapier II [ax-Innages), handicuie l'un des épiwapier II [ax-Innages), handicuie l'un des épisodes les pius sinistres dans Phistoire
de l'appartheid : La

Sidewalk Stories de Charles Lane, avec Charles Lane, Nicole Alysia, Sandye Wilson, Dameil Williams, Truta Hoosier. Américain (1 h 30).

de l'apartheid : la

brutale répression

d'une classe d'en-

fants contesta-

taires. Le spectacle a triomphé à New-York, off Broad-

way, puls sur

Broadway, puls dans tout le pays,

pals en Europe.

C'est un conte de

Le petit homme, le tendre vagabond adopte une filiette de deux ans, incesistible. Version black du Kid avec uns vision très actuelle, très forte

et très tendre des sans-abris new-yorkais. Une merveille de sensibilité et d'intelligence.

Forum Horizon (45-08-57-57) : Pathé Haute-feuille, handicapés, dollar, 6-(46-33-79-38).

Tatie Danielie de Etienne Chetilez, avec Tsille Chelton, Catherine Jacob, Isabelle Manty,

Elle est vieille, elle est teigne elle terrorise sa famille, et se-laisse volontarrenteat tyran-niser par ane jeune, encore plus teigne. Une belle pein-ture des mours familiales, revues par le opouple infer-nal Chatillies Quentin. Ils frappent juste et c'est si bon

Impoent juste of Cest S. Don de jur.

Seumont Les Reffes. 1" 14026-12-12; Samment Opiris, dolby, 2: 147-42-60-33; Rec.

2: (42-36-83-93); U.G.C.

Banton, 6: (42-25-10-30); U.G.C.

Biarritz, 8: (45-62-20-40); Famment Bis, 15: (43-31-60-74); Gammont Affection, 44-12-27-84-50); has Montpernos, 14-143-27-52-37); Gammont Convention, dolby, 15: (48-28-42-27); U.G.C.

Maillot, 17: (40-88-00-16); Pathé Ciichy, dolby, 18: (45-22-46-01); Le Gambettz, 20: (46-35-10-96].

**Torch Song Trilogy** de Paul Bogert, since Havey Plenstein, Antie Bancroft, Matthew Broderick,

Les aventures d'un travesti de cabaret à la voir en paille de fer, et qui voudrait chan-ter des mélodies d'amour. il voudrait aussi vivre an grand amour. C'est encore

plus difficile pour un bo sexuel que pour un hétéro. Surtout avec une mère qui accepte tout, sant qu'il devienne à son tour une

VO: Gaumont Les Halles, 1-(40-26-12-12); Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77); Gaumont Ambas-sade, doby, 8- [43-59-19-08].

metheatre et e

graniule Be

THE OR HAND

ights its reason

Palacia XVI

27.25 1000

non a Stale 19

April ... I possible

A STATE OF THE STATE OF

early in Philippin

gr de language a

g par anti-resident

Berger in 1984

Mer. 14 . 1420 a de la comptitue de la compti

a manda adhra

AND AUCTOR COM

Seattle Lancas

SE MENISTRE

Eleger 2' All

The Wilco

men ariginal

To iss: Limit

The Contraction

में : जिस्सी ।

To a range of the return

Dec Jenos

B State of

Townships

The Après

e Par in troi

Carrie Carrie

Carrier was

Little do

Autoire : Co

gravent, w

La Voce della luna de Federico Fellini, avec Roberto Senigni, avec Hoberto Sei Paolo Villaggio, Nacia Ottaviani, Mariaa Tomesi,

Un film de Fellini ne se entrainer dans ce monde de funtaisse et de poésié de tri-funtaisse et de poésié de tri-gialine et de rève, de décision et de lyrisme. Un film de Fellini, c'est l'indicible vérité des êtres. Ce sont les intéges folies de la vic.

folies de le vie.

10 : Gammont Les Hélles, 1"

(40-28-12-12) : Glimmont
Opéra, dolby, 2- (47-4260-33) : Ciné Besshoute, handicapés, dolby, 3- (42-7152-36) : U.G.C. Odéon, 8- (42525-10-30) : 12 Pagode, 7- (4705-12-15) : Gammont Ambassadn, 8- (43-59-19-08) :
U.G.C. Biarritz, 8- (45-5220-40) : Le Bastille, 14562-20-40) : Le Bastille, 14563-63-34-94-95] : Gammont
Parmasse, 14- (43-23-30-40) :
Gammont Alésia, handicapéa,
14- (43-27-24-50) : 14-Juiliet Garmont Alésia, handicapés, 14-[43-27-84-50]; 14-Juiter Benugranelle, 15- [46-75-79-75]; U.G.C. Maillot, 17-[40-88-00-18], VF; I.G.C. Montparases, 8-[45-74-94-94]; Lee Ration, 12-[43-43-04-87]; Garmont Convention, 154-[48-28-42-27].

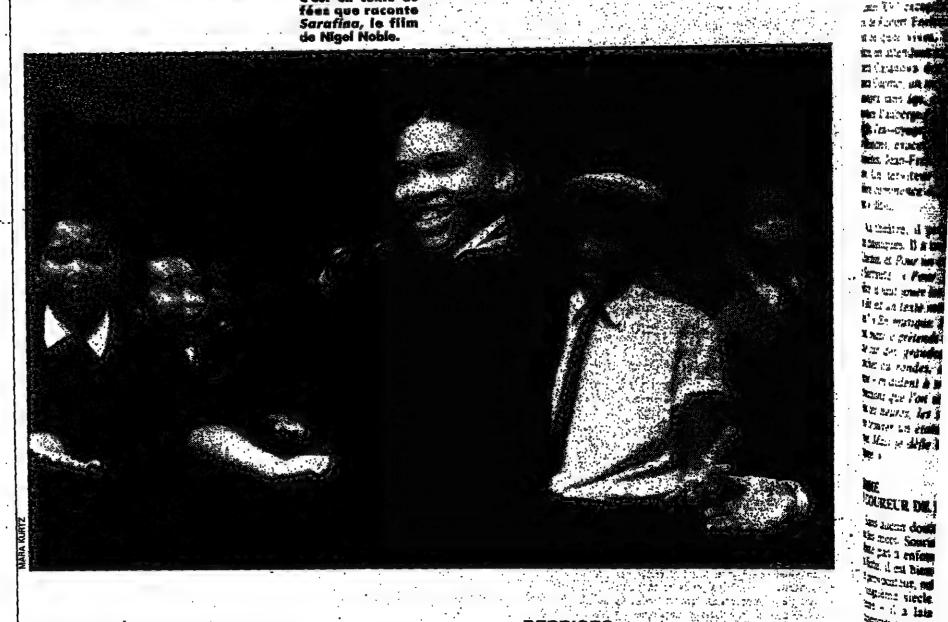

**DIDON ET** 

Legion d'honneur 7, 9 et 10 juin 21 h 30

VICOLAS FRIZE

TGP - 5 et 6 juin - 20 h 30

DAMNATION

DE FAUST

VAN DAM

Espace Lumiere

Epinay / Seine

6 juin - 20 h 30

OPERA :

ENEE

RECITAL MARILYN HORNE

Legion d'honneur

8 juin - 20 h 30

Location : 3 FNAC-VIRGIN

Office du Tourisme de Saint-Denis Renseignements : 42 43 30 97

cherche le grand amour. Naturellement, elle se fait avoir. Alors, elle se révolte. Il faut toujours se métier des victimes-nées. Il faut aussi se métier de la rigneur bresso-nienne et de l'humour tranchant de Kaurismaki : ça fait

VO : Bretagns, 6- 142-22-57-97) : Racine Odéon, 6- (43-26-19-68) : Les Trois Baizac, 6- (45-61-10-60) : La Bastille, 11- (43-07-48-60) ; Las Mont-parnos, 14- (43-27-52-37).

**Ghosts of the Civil** Dead de John Hillcost, avec Dave Field, Mike Bishop. Chris De Rose, fisck Cave, Dave Mason, Kevia Mackey. Australien (1 in 30).

Une prison « modèle » dans le sens où elle s'inspire de plusieurs prisons existantes, ultramodernes. On y expérimente des modes de vie pour les détenus et les gardiens.

fans. Mais comme il est coproducteur, il aurait sans doute oreferé l'avoir. Forum Horizon, handicapés, 1-(45-08-57-57); UGC Odéon, 6-(42-25-10-30); UGC Mont-parnasse, 6-(45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, dolby, 8-(43-59-92-82); UGC Opéra, 9-(45-74-95-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); 14 Juillet Beaugra-nelle, dolby, 15- (45-75-79-79).

Quelle heure est-il de Etine Scole, avec Marcallo Mai Massimo Trolsi. Anne Parillaud, Renato Moretti. Lou Castel. Italien (1 h 35).

Un père se souvient un jour qu'il a un fils. Parce qu'il vieillit et qu'il se sent seul, il va le voir. Il est du Nord, son fils possède une faconde sicilienne. Ils ne se ressem-blent pas, n'ont rien à se dire. Ils vondraient lant s'ai-

VO : Gaumont Les Halles, 1=

L'Atalante a. Accessing to the control of the c

Le film de Jean Vigo s'est pendant un temps appeló le Chaland qui passe à cause d'une chanson de Lys Gauty, alors famense. Il a fait le bon-heur et l'éducation de plu-sieurs générations de ciné-philes, de fans des ciné-clubs. Un film culte s'il en filt. Et pourtant on n'en connaissa qu'une version approxima tive. Le voilà restaure : une solendeur.

Saim-Audré-des-Arts 11, 8 (43-26-80-25) ; Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23).

Key Largo de John Huston, avec Humphrey I

miteux, dans une île compée du monde par un ouragan. Un gangster, une chanteuse de benglant, une fille aux yeux clairs, un officier brave et loyal. Du haut romanes que, tiré d'une pièce considérée comme psychologique dans les années 50. Mais un film culte du couple Bogart-Bacall, entouré d'une distri-bution faramineuse – il faut voir Claire Trevoc chanter en voir Claire Trevor chanter en pleurant, sur un tabouret de bar... Un Huston des grands TOURS.

VO : Action Rive Gauche, 5-(43-29-44-40) : Mac-Mahon, 17- (43-29-79-89).

Le Pigeon de Mario Monicelli.

Renato Selvetori, Rossane Rory, Claudie Cardinale, Italien, 1966, poir et bisno-Hais dos dans un hôtel

Les débuts de la mode e comédie à l'italique v. La distribution est pour beau-coup dans le formidable sucès de ce vandeville pittores-que. Ils étaient rous jeunes et beaux, à l'époque. VO : L'Entrepôt, handles 14 (45-43-41-63).

de Glasoppe de Sanzie, avec Silvana Mangario, Dosis Dosefing, Vittorio Gassamen, Raf Valione, Italien, 1348, noir et biane;

Rai Vallone était beau et les cuisses drues de Silveda

bone dessine der bas noirs appartiement à l'histoire du cinétia. L'histoire est un mélo digne d'Eugène Sue, mais en son temps le lim était classé « néo-réaliste ».

La mode change.
VO: Repet Madica Logos calle
Logis Jouvet, 54 (43-54-

42-34)
Shoots
de Claude Lecchangs
Français, 1974/1384 (9-k) 30) Des temorgnages effizyants

l'històire de la cruante humaine Une histoire qui menace encore et toujours. L'œuvre d'une vie.

VO : Le Saint-German-des
Près, Saile C. de Bendregan

6 (42-22-87-23).

La sélection cinéma a été établie par Colette Godard

THE REAL PROPERTY. In Jones A PAC PLAN

ie Ba Tan Au The Caran To de charge

JEAN-FRANÇOIS BALMER JOUE « UNE NUIT DE CASANOVA » AU ROND-POINT

# « Je décode, donc je suis »

Entre théâtre et cinéma, Jean-François Balmer a tracé sa carrière comme on tisse une tolle : patiemment, méthodiquement. Aussi à l'aise dans la peau des faibles que dans les rôles d'excès, il s'attaque, après Louis XVI, à un autre monstre de l'histoire : Casanova.

L n'a pas tapé du poing sur la table, il n'a pas baratiné pour se hisser en haut de l'affiche, Depuis près de vingt ans, Jean-François Balmer balade discrètement, mais sûrement, sa silhouette lunaire dans le cinéma et le théâtre français. Il est partout et nulle part, son visage fier, planté d'un nez majestneux, est facilement identifiable, mais son nom est encore difficile à retenir. Au cinéma - il l'admet volontiers, - il a joué les seconds couteaux, les faibles. (Une étrange affaire, de Pierre Granier-Deferre ou l'Africain, de Philippe de Broca); les hommes brisés (Polar, de Jacques Brai) et encore les ratés, les ridicules, aux antipodes des jeunes premiers. Quand on a une gueule de voyou ou de flic, pas question de jouer

Et puis, la révélation. Au beau milieu de l'hystérie commémorative, Jean-François Balmer a planté un Louis XVI exceptionnel dans la Révolution française, de Robert Enrico. Depuis, il n'a pas travaillé. Il avait de quoi vivre. Il est allé voir les autres au théâtre, en attendant un rôle à sa mesure. Il l'a trouvé. li sera Casanova dans Une nuit de Casanova, de Franco Cuomo, un auteur italien de quarante ans. Un Casanova sans âge, qui attend une femme dans une chambre d'anberge perque en Europe. A la lueur de la bouge, l'ex-voyagent infatigable sera dut prises avec bien aussi ses demons, exacerbes par la muit, ses passions, ses "Il ma conquêtes. Jean-François Balmer déteste les one-manshow. Un serviteur lui donnera la réplique. « Le théâtre commence à partir du moment où l'on est deux », dit-il.

Au théatre, il prétère les créations aux grands rôles classiques. Il a travaillé Comme avant, avec Pascal Jardin, et Pour un oul ou pour un non, avec Nathalie Sarrante. « Pour faire progresser l'écriture du thèâtre, il faut jouer les textes contemporains. Un texte non dit est un texte mort. » Comment travaille-t-il ses rôles? « En musique. Je n'ai jamais touché un instrument, mais je prétends être un musicien. Je transcris le texte sur des grandes partitions. Doubles croches, blanches ou rondes, et silences - il font partie du tempo - m'aident à trouver le rythme des mots. Les expressions que l'on utilise se malaxent différemment selon les heures, les saisons ou les humeurs. Il faut donc trouver un étalon. Après, il n'y a plus de problème. Mais je défie tout musicien de déchiffrer mon langage. 🛚

### COMME UN COUREUR DE FOND

Sans aucun doute, Jean-François Balmer s'amuse avec les mots. Souriant, malicieux, jamais sérieux, il n'hésite pas à enfoncer quelques portes ouvertes. Il s'en fiche, il est bien dans sa peau de comédien, fataliste; provocateur, naîf, hâbleur, un Neveu de Rameau au vingtième siècle. Mais, derrière ses allures de bohème - il a laissé pousser sa barbe et triture consciencieusement un vieux chapeau de feutre, - il cache un redoutable tempérament méthodique. « J'ai eu la patience d'attendre, tempête-t-il. Je travaille à mon rythme. Ma carrière est régulière et irrésistible. C'est mon originalité. J'ai le sentiment d'avoir tout maîtrisé, tout dominé. J'ai fait attention de ne pas brûler mes cartouches. Je me sens comme un coureur de fond, à un détail près, je déteste la course. Je préfère la marche à pied. »

De son métier, il parle bien, avec chaleur, magnifiant l'acteur, dénonçant le dirigisme de certains metteurs en scène. « Chacun son boulot | Il doit savoir choisir le comédien capable de faire passer ce qu'il a envie de dire. Après, il lui suffit de s'asseoir et de choisir les deux ou trois interprétations qu'il lui propose. C'est la qu'il aura besoin de tout son talent. C'est pour-: quoi je présère travailler au cinéma. On me siche la

» L'acteur doit donner un sens aux mots. Selon les mots et le sens qu'on leur imprime, on est un grand comédien. J'arrive à décoder ce qu'il y a dans un texte, alors, ie suis naturellement un grand acteur. J'espère que bientôt je n'aurai plus besoin de le dire. Encore une ou deux fois, et après j'arrête!

» Avec Casanova, je sais que je peux saire passer beaucoup de choses, mais que je serai toujours en des-

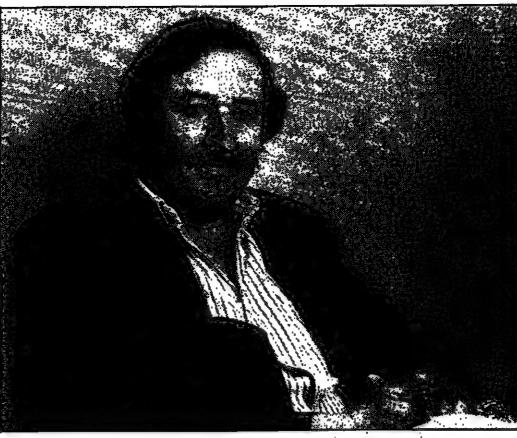

Un Neveu de Rameau contemporain.

sous, le texte est si riche. J'ai été séduit par le côté inédit du personnage, l'un des plus grands « acteurs » de l'histoire. Il est cabot, cynique, comme moi. Il dit « Je suis fier, parce que je ne suis rien », et cela me va

» Il me falt rire encore, lorsqu'il se vante d'avoir inventé le préservatif, le vêtement élastique fait dans des viscères d'animal, ou encore le loto ! Il parle et se vante, tente de retrouver une énergie, pas celle de ses

vingt ans, mais l'énergie de sa vieillesse, de son glorieux passé. Il s'emballe, philosophe parfois. Le texte est plein d'affirmations péremptoires. Je soudrais y mettre des points d'interrogation pous introduire le doute dans ce qu'il dit. Mon Casanona se sera par aux portes de la mort, mais au bord de la vie »

\* Une nuit de Casanova. Lire ci-contre, dans notre

Propos recueillis par BÉNEDICTE MATHIEU

## SPECTACLES NOUVEAUX

Cette « variation comique et musicale » est le premier volet d'une trilogie écrite et mise en scène par Joël Dragutin, créée il y a trois ans à Cergy-Pon-toise. Le directeur du l'héstre de fin de repas, aux tics et au Théâtre Quatre-Vingt-Quinze, alée du Théâtre, 95000 Corgr-Postolee. A partir du 30 mai. De restril au sanned à 21 heures. Medinée dimanche à 16 houres.

Le Théâtre de la Colline et le Centre français de l'Istituto del dramma italiano se sont associés pour ce desxième cycle de lectures staliennes. Six auteurs Siciliano, Mole, Manfridi, Longoni et Rosso – seroni interprétés du 5 au 9 juin par de nombreux comédiens -

oux yeax bleas

sa voix curicuse, son physique épatant, au service d'une cenvre de femme, d'une pièce les feux de la guerre. Elle est dienne qui a fait un bout de route avec le Campagnol,

Paris-Villette, 211, sv. Jean Junis, 19. A pertir du 31 mai. Du mardi su samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 h 30. Tél. : 42-02-02-68. Durée : 1 h 15, De 80 F à 120 F.

Renseignements: Théâtre national de la Colline, roe Malte-Brun, 20-, Tél. :43-86-03-00.

Bénédicte Mathieu avec Jean-

Frankfir Rosevelt, 8-, A partir du 31 mai. Du manti au samadi à 21 houres. Tál. : 42-56-60-70. De 60 F à 110 F.

## **SÉLECTION PARIS**

1, place Garibaidi de Jean Claude Perichenat, mise se scène

Jean-Claude Penchenat se souvient de ses années 50 : comédie, images et musiques pour pa spectacle réussi qui contaît une aussi belle carnere que le Bai.

Madeleine, 19, me de Surin 8-. Du mardi au samedi 20 h 30. Matines dimenche à 15 h 30. Tél. : 42-65-07-09.

3 U.S.

The same

l'Art de Martell 1990



15 JUIN 1990, 21 H LE ZENITH

Cantate CANTOS AZTECAS de Lalo SCHIFRIN la RHAPSODIE ESPAGNOLE de M. RAVEL AIRS D'OPÉRAS FRANÇAIS

Nikita STOROJEV, Conchita JULIAN, Martha FELIX les Chœurs et l'Orchestre Philharmonique de Paris direction: LALO SCHIFRIN

Sonorisation: SYSTÈME AUDIOVISUEL B.E.S.T.

LOCATION: FNAC, VIRGIN MEGASTORE et TEL: 43.46.12.21.

EXCEPTIONNELLES! PESSOA/DEMARCI LE MONDE

n des cheis-d'œuvre de PESSO/ Declacie fascina LIBERATION TELEPAMA m suberpe vovog

42.67.27, ATH



20 H 45 DU 5 AU 9 JUIN DOMINIQUE BAGOUET MEUBLÉ SOMMAIREMENT

DU 12 AU 16 JUIN JOSEF NADJ LA MORT DE L'EMPEREUR 19, 20, 22 ET 23 JUIN

**ANNE TERESA** DE KEERSMAEKER STELLA

26, 27, 29 ET 30 JUIN ANGELIN PRELJOCAL 26 ET 27. JUIN

LIQUEURS DE CHAIR 29 ET 30 JUIN NOCES STRAVINSKI UN TRAIT D'UNION DUO

> LOC 4274 2277 2 PL DU CHATELET 4º

Dans un joli théâtre de poche, sur une jolie place au pied de Montmartre, Agathe Alexis, une comédienne qu'on connaît bien et appré-cie - on l'a vu en alcoolique noirissime l'an passé à la Tempête dans un texte de Krætz - met en scène et interprète avec quelques amis deux textes classiques pour bien commencer l'été.

Atslante, 10, pisce Charles-bullin (impasse à gauche)., 18°. Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30, le dimanche à 17 heuras, Tél. : 46-06-11-90. Durés : 2 h 15. 60 F et 90 F.

### Alerte 3

th Sulimen Issop, mise en scène de Régis Braun, evez Jenny Alphn, Alah Azerot, Esta Barijaona, tsabelle Kancel, Chantal Mace, Françoise Marie-Cath Guy-Pierre Mineur, Henri Payet, Odile Pedro-Léai et Pascel Pengerard.

De nombreux comédiens venus de nos « Dom-Tom » sous la menace d'un cyclone tropical. Découverte d'un auteur et d'un metteur en scène réunionnais.

Théatre Héisertot, 78 bis, bd des Batignolles, 17-, Du mer-crodi su samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 15 heures, 764. : 43-87-23-23, Durée : 1 h 30, 100 P et 150 F. Demière représentation le 3 juin.

L'Avire Tartuffe ou la mère coupable

de Pierre Augustin Caroni de Beaumarchais, mise en scène de Jean-Pierre Vincent, avec Catherine Samle, idichel Aumont, Jean-Luc Beutte, Christine Ferson, Nicolas Silberg, Thiesys Heactene.

Avant de s'attaquer au Chant du départ, d'Ivane Daoudi, puis aux Fourberies de Scapin, qui ouvriront le Festival d'Avignon le 10 juillet prochain, Jean-Pierre Vincent a réussi cette mise en scène de la comédie sombre de Beaumarchais. Elle fait suite au Mariage de

<sup>1</sup>Figaro, vingt ans plus tard et met les figures du premier texte aux prises à un Irlao-dais ignoble. Beaux numéros de quelques-uns des meil-

Comédie-Française, place du Théâtre-Français, 1 - . Le 30 mai et le 3 juin, 14 heures ; le 5 juin juin, 20 h 30 (et les 6, 13, 16, 20 et 23 juin), 761. : 40-16-00-15. Durée ; 2 h 30. De 40 F à 180 F.

La famille Mauciair défend

### Cyrano de Bergerac

d'Edmond Rostand. n Esmorte postera, miss en scène de Robert Hossein, avec Jean-Paul Bei Béatrice Agenia, Pierre Vernier, Michel Beaune, Claude Evrard, Antoine Nouel,

long, aux effets plus appuyes, aux décors plus s le plein de Marigny sans rien ceder à Depardieu qui emplit les grandes salles de cinéma d'une présence plus subtile et plus émouvante.

## de Philippe Avron, avec l'autour.

nos acteurs poètes, le plus poète de nos acteurs drôles. Forum des Cholettes, av du 8-Mai-1945, 95000 Sar-celles. Le mardi à 21 heures. Tél. : 34-19-54-30. 50 F et 60 F.

leurs sociétaires.

de Molière, mise en soine de Jacques Mauclair, avec Jean-Pol Brisser Ves Lichtege, Gérard Pichon, Claude Datoni, Michel Dodgre, Wenie Datole, Jean-Pierre Ducos, Jeanes Graud, Franck le Berre et Michel Levet,

Molière, transposé au XIX siècle, avec une telle bonne humeur que ce spectacle traverse les saisons et réjouit un public nombreux. Marais, 37, rue Volta, 3-, Du lundi au samedi à 20 h 45, Tél. : 42-74-14-84. Durée : 2 heures, 80 F et 100 F.

L'autre Cyrano, au nez plus

Marigny, carré Marigny, 8°. Du mardi ae samedi à 20 h 15. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 42-56-04-41. Durée : 3 beures. De 100 F à 350 F.

## Dom Juan 2000

Rien n'est plus dur que la séduction. On le vérifie une nouvelle fois avec Philippe Avron, le plus drôle de tous

Et moi... et moi!

mise en scèné de Jean-Lec Moreau, avec Marie Pacôme. Marie-France Mignal,

- (Publicité) -



## François Pacôme

Une pièce pour rire, de 2 à 92 ans, qui s'en va moquer une jeunesse égoiste et dénoncer la solitude des femmes à l'âge mûr. Pacome en pleine forme.

Saint-Georges, 51, rue Saint-Georges, 9. Du mardi su samedi à 20 h 45. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. ; 42-81-05-43. Durée :

## 2 beures. De 100 F à 200 F.

mise en scène de Georges Wils

Méchante pièce d'Harold Pinter, qui imposait au début des années 60 un style nouveau et assassin mariant

à l'absurde de ses devanciers une forte menace psycholo-gique. Du petit lait pour le talent hors pair de Dufilho. Œuvre, 55, rue de Clichy, 9-Les mard et mercredi à 20 h 48, 761, : 48-74-47-36, Durée ; 2 h 30. De 30 F à 220 F.

## Huis clos

de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Claude Régy, avec Michel Aumo Christine Fersen, Muriel Mayette

Mise en scène lente, retenue, solennelle de Claude Régy à pour l'entrée au répertoire du Français de Jean-Paul Sartre, Pune des dernières et heureuses initiatives d'An-toine Vitez.

Comédie-Française, place du Théâtre-Français, 1°. Le 31 mai et les 2 et 4 Juin, 20 h 30 (et les 7, 10, 16, 19, 25, 27 et 29 Juin). Tél.: 40-15-00-15. De 40 F à 180 F. Lapin-chassour

de Jérôme Deschamps, mise en scène des auteurs, avec Jean-Marc Bihour,

Susan Cartson,
Lorella Cravotta,
Jacques Dejean,
Jean Delavalade,
Jean-François Dines
Philippe Duquesne,

Côté cuisine d'abord, puis côté salle, un repas délirant concocté par Jérôme Des-thamps (la Famille Des-chiens, la Veillée, les Petits Pas, C'est dimanche, etc.). Grande Halle de la Villette, 211, av Jean-Jaurès, 19. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 heures. Tél. : 47-27-81-15. Durée : 2 h 40. 110 f et 150 f.

## Macbeth

de Wällem Shakespear mise en soène de Régis Santon, avec François Lalende, Marie-France Santon, Patrick Serraf, Bitchel Prud'horume, Xavier Bouvier.

Régis Santon, qui avait fait triompher il y a deux ans le Foyer, d'Octave Mirheau, s'en prend cette fois-ci à Shakespeare. A Noisy, d'abord, avant de retrouver le Théâtre Paris-Plaine cet

Espace Michel-Simon, 36, rue de la République, 93000 Noi-sy-le-Grand. Le vendradi à 21 heures. Tél. : 49-31-02-02. 120 F.

Marc Jollvet au Café de la Gare

de et par Marc Jolivet.

A la sortie du

théâtre, on se sou-

vient parfois de

texte, de la mise

en scène, du

décor... En sortant

des Bouffes pari-

siens, on se sou-

vient sutout de la

performance des doux interprètes.

Le public ne s'y

trompe pas et fait chaque soir la fête

à Jane Birkin et

Pierre Dux,

Mollère 90 du

meilleur acteur

pour son rôle dans

Quelque part dans cette vie, d'israöl

Horovitz.

Seul en scène, le plus fin et le plus drôle de tous ces acteurs qui ont envahi les scènes françaises cette année avec la folle prétention de nous faire rire. Marc Jolivet vieillit bien. Tant mieux.

Café de la Gare, 41, rise du Temple, 44. Les mardi, joudi, vendradi et samedi à 20 h 30. Tél.: 42-78-52-51. Durés: 1 h 20. De 22 F à 110 F. Ode maritime

de Fernando Peissoa, mise en scène de Richard Demarcy, avec Serge Maggiani st Terasa Motta.

L'Athénée reprend l'un des succès de sa saison hiver-naie. Nouvelle occasion d'entendre la voix d'un des plus grands poètes euro-péens du siècle, Pesson, redécouvert en France grâce aux éditions Bourgois. L'en-fance du poète portugais, le début de son errance philo-

Athénée-Louis Jouvet, 4, square de l'Opéra-Louis-Jouvet, 9- Le mardi à 18 h 30, du mercredi au samedi à 20 h 30. Tél.: 47-42-67-27. Durie : 1 h 30. 85 F et 90 F.

## de M. Schutz

re scene en scène de Gérard Calibaud, avec Soria Vollaregux, Stéphane Hillel, Gérard Calibaud, Christine Muller, Patrick Zard' et Claude d'Yd.

90, le succès attendu par le beau petit Théâtre des Mathurins depuis plusieurs saisons. La découverte du radium par Pierre et Marie Curie sous la forme d'un įvaudeville très distrayant. . Mathurins, 36, rue des Mathurins, 8. De mardi au samedi à 20 h 30. Matinés dimanche à 15 beures. Tél. :

Le chouchou des Molières

Renaissanca, 20, bd Saint-Martin, 10-. Du mardi au sarredi à 20 h 45, Martinde dimanche à 15 h 45, 761, : 42-08-18-50, Duráe : 1 h 40. La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en schue d'Autoine Vituz, avec François Beeu Danques Sereya, Roland Bertin, Cianda Mathieu, Mismell Berton,

noire de Ribes, souveat maiadroite, mais servie par d'excellents acteurs.

L'ultime mise en scene d'Antoine Vitez avant sa d'Antoine vitez avant sa disparition est un hymne à l'intelligence, la réflexion, l'engagement face à l'arro-gance des puissants. Roland Bertin, dans le rôle-titre, est exceptionnel de taient,

Coméde-Française, place du Théâtre-Français, 1-, Le 30 atai et les 1- et 3 juin, 20 h 30 : le 4 juin juin, 14 heurer (et les 6, 13, 17, 20 et 24 juin), 76L : 40-15-00-15. Durée : 3 houres, De 40 F à 180 F.

-

養本 100

7 5 ST

 $\mathcal{A}_{j+1}^{n-1}$ 

1

### Zazou

de Járôme Savery, mine en schne de l'autour, avec Jacques Akie, Maria de Medeiros, François Boryese, Cria Campion,

Jèrôme Savary ressuscite le Paris de l'Occupation et ses zazous, jeunes gens icono-clastes qui résistèrent à leur façon aux armées nazies. Sur les airs d'un très bon big band, le swing comme réponse à la guerre. Maria de Medeiros explose dans le rôle principal. Voilé une rote principal. Vois the comditione and sait tout faire of it hit bien.
The tre maleus de Challet, 1, place du Trocadére, 16. Du mardi su samed à 20 h 30. Matinés dimanche à 15 heures. Tél. : 47-27-81-15. Durés : 3 beures. De 60 F à 130 F.

## DANSE

Mercredi 30 mai Karunakaras

Danse de l'Inde kuthakali Les retrouvailles de deax grands interprètes de ce style de danse indienne : Sadanam Balakrishnan, directeur du Centre interna-tional de Kathakali de Delhi (il a reçu en Inde le Prix 1989 du meilleur artiste de Kathakali), et Kalamandalam Karunakaran, virtuose et globe-trotter qui enscigna parfois à Paris.

Mardi 5 juin

# Bagovet Moublé somme

de Jean-Claude Brieville, mise en scène Miquel, de Jean-Pierre Miquel, evec Claude Rich, Claude Brassour, Serge Krakowski Le succès de l'année sur les boulevards: Rich-Talley-rand-le vice, à la table de Brasseur-Fouché-le crime pour un souper la veille de leur réconciliation avec Louis XVIII. Succulent.

2 heures. De 35 F à 230 F.

Le Souper

42-65-90-01. Durée 2 heures. De 60 F à 200 F.

Quélque part

dans cette vie

Montparnasse, 31, rue de la Gaîté, 14-. Du mardi au samedi à 21 heures, le samedi à 18 heures, Tél.: 43-22-77-74. Durée: 1 h 40. De 90 F à 230 F.

### Tout contre un petit beis

de Jesn-Michel Ribes. de l'auteur, avec Michelle Manquais, Roland Blanche, Stéphane Bouy et Joséphine Derenne.

De quel mal souffre cette femme à l'automne de sa vie ? Bien qu'elle tente de se confier à un peintre (Roland comar a an pennte (rotado Blanche), qu'elle soit sou-mise à la question par le père de son enfant (Niels Arestrup, qui remplace Stè-phane Bouy souffrant), la profondeur de sa félura n'apparaîtra qu'au bout de son calvaire. Une pièce

d'Israel Horovitz, mise en scène de Jean-Loup Dabadie, avec Jene Birkin et Pierre Dux. Voir nos photos légendées ci-

Bouffes parisiens, 4, rue Montsigny, 2. Du mardi au samedi à 20 h 45. Matinée Theatre Renaud-Barrault, 21 houres. Tél. : 42-56-60-70. De 60 F à 80 F. dimanche à 15 h 30. Tél. : 42-96-60-24. Durée :

Une pièce très fine, pudione piece tres the, pudique, poétique et tendre, d'après la nouvelle Aftalion Alexandre, d'Emmanuel Bove, que dit en scène, mêtée aux danseurs, l'émonvante Nelly Borgeaud. Théâtre de la Ville, 20 h 45. Tôl. : 42-74-22-77. De 80 F à 120 F,

## Rencontres chorégraphiques de Bagnolet

Ces vingtièmes Rencontres (qui débutèrent en effet à Bagnolet mais se tiennent maintenant à Bobigny) présenteront dix-huit compa-guies sélectionnées parmi cinq cents candidatures provenant d'une trentaine de pays. Les amateurs de dante contemporaine s'y écrasent. Le jury est présidé par

Bobigny, Misson de la culture, 20 heures, Tél.: 48-31-11-45. De 60 F à 80 F, A 20 heures, les 5, 6, 7, 8, 9 juin. A 16 heures, le 10 juin.

La sélection théstre a été établie par Olivier Schmitt. Sylvie de Nussac

## APPEL Pour sauver les enseignements artistiques

Avec une ou deux heures par semaine par classe, ces enseignements sont réduits à la portion congrue dans les collègés. Ils disparaissent an lycée.

20 classes et 500 élèves par semaine : c'est le lot commun des professeurs des enseignements artistiques à qui le gouvernement continue par ailleurs à imposer des horaires hebdomadaires plus lourds.

L'Etat veut se décharger de l'obligation d'assurer ces enseignements et leur substituer des activités aléatoires assurées par des intervenants extérieurs.

L'éducation artistique doit au contraire être développée pour permettre l'accès de tous les jeunes aux diverses formes de la création artis-

Il est temps que le budget y consacre l'effort nécessaire.

> Signez cet appel financez sa parution

S.N.E.S., 1, rue de Courty. 75341 PARIS cedex 07 Université Syndicaliste





# Le chant en majesté

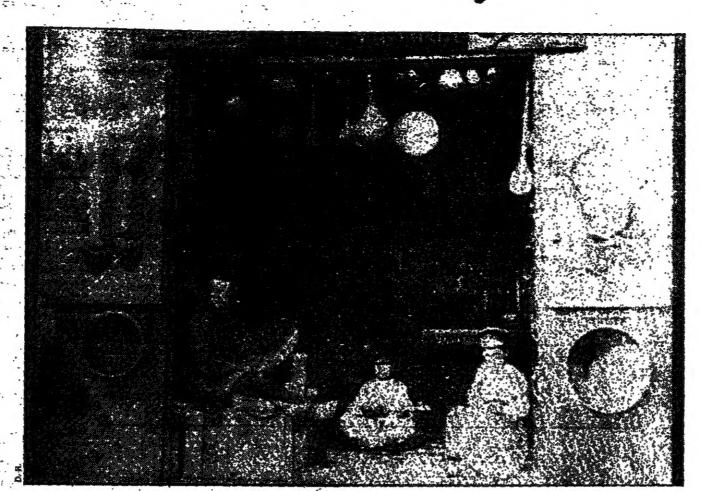

Fabrique de kamantchés (vièles) et de tambourins.

Savante ou populaire, profane ou liturgique, la musique arménienne a toujours souffert d'une certaine difficulté d'aire comme le peuple arménien lui-même. Quatre journées de concerts et de colloques tentent. pour la première fois. de répertorier ses richesses et de cerner ses particularités.

RMAND SARIAN est un jeune homme aux yeux bleus, aux cheveux presque blonds. Il est immigré de la troisième génération. La famille de son père était originaire d'Istanbul. Armand Sarian est de ces Arméniens de la diaspora qui pensent que les traditions d'un peuple - du sien en particulier doivent s'ouvrir et peuvent s'enrichir au contact d'autres civilisations. Il raconte d'ailleurs avec amusement les rencontres auxquelles il a participé avec des Bretons, pas plus « bretonnants » sans doute qu'il n'est hii-même obsédé, apparemment, par le poids du dur passé des siens. Le joint entre Celtiques occidentaux et Caucasiens orientaux s'était fait, dit-il, sans difficulté autour de la plus inattendue des parentés musicales : on trouve, dans les ensembles arméniens de : musique traditionnelle, la version la plus archaïque du biniou!

Armand Sarian, lui, joue du doudouk. Un hautbois tout aussi rudimentaire (l'anche, aussi large que le manche d'une cuillère à soupe, est entourée d'une grossière ficelle pour adhérer étroitement au coros de l'instrument, corps creusé dans une branche d'abricotier. Prunus armenicus, l'arbre fétiche de toute la contrée). Lorsque le doudouk est joué par un maître, avec ces accents de langoureuse tendresse, ces mélismes de miel, ces tenues noblement attristées. cette pure et simple humanité qu'on ne connaît à aucun antre instrument à vent dans le monde, on a l'illusion parfaite qu'une voix, une vraie voix, résonne. à vos oreilles. On l'entend chanter.

Un joueur de doudouk ne joue pas seul. Il a à ses côtés, exactement comme les chanteurs indiens se repérent sur le son persistant du tampura, son damkach attitre, un autre joueur de doudouk mais accompagnateur, qui fait entendre sans discontinuer la fondamentale, le « son-racine », au-dessus duquel vont s'élever les branches souples de l'improvisation du soliste. Le damkach a appris par tradition, par imitation, la technique du soufile continu (l'air des poumons est entreposé dans les joues et déversé petit à petit dans l'instrument pendant que le musicien inspire par le nez), technique savante que l'on trouve aussi au Japon et qu'utilisent nos clarinettistes et nos trombonistes modernes dans la musique contempo-

Joueur de doudouk, Armand Sarian est accessoirement l'instigateur des journées d'étude et d'exposition destinées à cerner, à travers concerts et colloques au Musée des arts et traditions populaires (musiciens et musicologues viennent en majorité d'Erevan), un concept rapide à énoncer mais presque tabou par ses résonances politico-historiques et sa complexité géo-



Danse d'enfants en 1946.

graphique : existe-i-il une musique arménienne ? quelles sont ses singularités ? C'est qu'Armand Sarian dirige le Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA), inauguré par Jack Lang en 1983, en tant que projet associatif de bon aloi, à financer par le Fonds d'intervention culturelle. Un centre fréquenté par une bonne moitié de chercheurs non arméniens, centre qui emploie quatre permanents et édite une revue : les Cahiers arméniens, dont la publication, en raison des événements, et pour cause de « réorientation des dons », est interrompue pour un an. Notons que l'opération « Partitions d'Arménie » a reçu, outre les financements officiels (ministère de la culture, Fondation Gulbelkian), l'aide inattendue de l'Associa-

tion culturelle des Arméniens... de Crimée. « Nous avons voulu faire quelque chose de sérieux. Faire yenir, par exemple, une chorale liturgique qui soit vraiment liturgique. C'est ainsi qu'on a invité la chorale Sainte-Gayane de Saint-Etchmiadzine, et d'autres ensembles encore, traditionnels ou de musique de chambre, qui ne sont jamais sortis d'Arménie. Notre ministère de la culture n'était pas du tout d'accord. Il dispose d'ensembles musicaux subventionnés, toujours les mêmes, qu'il fait tourner depuis des années. Quand on lui a soumis la liste de nos invités, il a fallu sérieusement négocier. « Quoi ! vous vous mêlez de décider alors que l'Etat est là pour celà ? » Ainsi s'explique que l'image que les pays étrangers se font du nôtre soit complètement figée, sclérosée. »

Aram Kerovpian est brun de peau, noir de moustache, d'œil et de cheveu. Né à Istanbul, il a fait des

## **DÉCOUVERTE** DE LA SEMAINE

Bartok

Retour en deuxième semaine pour Giselle Magnan. Son programme est exigeant, ne laisse pas place à l'à-peu-près haise pas pace à l'a-peu-pres des lectures anodinès. Pour bien jouer l'Opus 110, ou les Kreisleriana, il faut des doigts bien évidemment, mais plus encore une volonté

de s'immerger au plus profond d'œuvres dont l'alluce improvisée. seminine, cache un sens des symétries, des parallélismes, si redoutablement exigeant que des pianistes qui se lancent dans ces pièces peuvent y laisser des plumes. Giselle Magnan a depuis longtemps prouvé que, chez elle, tête et coent, énergie et tendresse s'équilibraient en un tout harmonieux et attachant.

La 30. Sefie André-Marchel, 20 h 45. Tél. ; 47-34-17-91.

## **SÉLECTION PARIS**

Marcredi 30 mai

Melikian Roman

Aharonian

Lire notre article ci-contre Musée des arts et traditions populaires, 20 heures. Tél. : 42-46-05-58, 80 F.

Jeudi 31 mai idománés KV 367

Si Christian Zacharias n'était pas régulièrement invité pour jouer avec les se ferait pas entendre avec orchestre en France. Il est pourtant l'un des interprètes les plus vifs, les plus passionnants des concertos de Mozart. Il ne les joue pas tion comme Guida, ni avec le sentiment romantique de Barenbolm, mais avec une joie bondissante, une sono-rité cristalline, une invention permanente. Dans son enreeistrement du Concerto en re mineur (EMI). Zacharias ménagé une sacrée surprise à ses auditeurs en incorporant à la cadence du premier mouvement un accord d'or-

chestre emprunté à Don

Lire la suite page 42 | Juan. Oscra-t-il ce coup de

théâtre en concert ?

Concerto pour piano nº 27 KV 495

Bryckner

Daniel Barenboim et la Phil harmonie de Berlin ? Tout est possible. Mais la grande nouvelle est qu'un nouveau public va peut-être découvrir cet orchestre en direct, sans être dérangé (pendant le concert), puis vaguement inquiété (après) par un public certes chic mais qui oubliait toute convenance lorsque vison sur les épaules écharpes blanches au vent, il se mettait à courir, comme les groupies derrière leur idole, après le car qui rac-compagnait les musiciens à leur hôtel. La Philharmonie de Berlin est l'un des plus de Berlin est l'un des plus l'un des plus riches de tradi-tions, l'un des plus aptes à ridiculiser un chef en faisant le contraire de ce qu'il leur demande. Avec Barenbolm cela ne se passera pas, les musiciens berlinois le respectent depuis toujours.

Salle Pleyel, 20 h 30, 76l, : 45-63-88-73. De 580 F à

Beethoven Symphonie rr 3 « Héroique

**Schubert** mphonia nº 8 e Inach

## Deux temps forts de l'année culturelle



tiennent à l'histoire. Ces particularités n'existeraient

pas s'il n'y avait pas eu de massacres et d'exils massifs.

Festival'de Musique d'Auvers-sur-Oise

3 Mai - 30 Juin 1990



Un été à Auvers 1890-1990 Centenaire du passage de Vincent Van Gogh

20 Mai - 29 Juillet 1990

Deux actions soutenues par la



器 FONDATION CREDIT LYONNAIS



Lire notre article page 41 Musée des arts et traditions populaires, 20 haures (+ lea et 2 pin), Tél. : 42-46-05-58, 80 F.

Samedi 2 juln Mansourian

Babadjanian Six Figures pour pieno

Hohaness Œuvres pour piano

Ovanessian ette pour pieno et con

Lire notre article page 41 Musée des arts et traditions populaires, 17 heures. Tél. : 42-46-05-58, 80 F.

Champion de Chambonnières D'Anglebert Tombesu de Monsi

Cooperin Huit Préludes

Morchand

Davitt Moroney est un claveci-niste anglais qui a choisi de vivre en France. Il s'est rapidement fait apprécier par une taçon bien à lui de toucher le clavecin, delicate, allusive, vio lente et déterminée lorsqu'il le faut, qui s'est également fait remarquer par des études, des éditions solidement documentées et originales. S'il a choi Couperin, il a aussi décidé d'exhumer facques Champion de Chambonnières, le père de l'école française de clavecin, un compositeur dont l'œuvre est aussi secrète que sa vie fut, à certaines périodes, mystérieuse Verszilles. Chapelle royale du château, 17 h 30. Tél. : 39-49-48-24. 40 F.

Mord! 5 juin Schubert Impromptus op. 142 r= 1, 2, 3

Rave

Trois Fantasiestucke pour plane te pour pieno m 2 Catherine Thitoon (plano).

CENTRE INTERNATIONAL DE BAGNOLET POBR LES ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES

CHORÉGRAPHIQUES

INTERNATIONALES

Pour être bouleversé

devant une œuvre chorégraphique,

il faut venir curieux,

c'est tout.

10 PAYS

17 CHORÉGRAPHES

BAGNOLET O

RENCONTRES

Ravel, Schumann, Chopin joues par Catherine Thibon, c'est un peu de l'héritage de Vlado Perlemuter qui nous est transmis, tant cette musicienne a été marquée par son ensei gnement sans concession. Tout pour la musique, rien pour le no pourrait être sa devise. EL c'est une belle devise. FNAC. 140 F.

Partita nº 6 Fantaisie BWV 906

Scriabine Sonates pour piano r 6, 8 et 9 Andrei Vieru (piano)

ans, le jeune Andréï Vieru s'est déjà fait entendre sur l'antenne de France-Musique dans des recitals Bach (Variations Gold-berg) et Scriabine, Deux musiques au point que bien peu de pianistes s'aventurent à les inscrire au même concert. Pianiste Vieru aime tenter le diable. Centre musical Bösendorfer, 20 h 30. Tél. : 45-53-20-60. De 30 F à 50 F.

**ROCK** 

Stranglers

Dès leurs débuts, il y a presque quinze ans. ils s'imposèrent comme les vrais escroes du rock'n'roll, parasitant la vague punk avant de se réfugier dans une sombre réverie vaguement romantique. Un peu de nostalgie frelatée. Le 30. Au Grand Rex. 20 h 30. Tél. : 42-36-83-97. Location



Christian Zacharias n'a rien du planiste très « gravure de mode » qui pose sur cette photo à la mise en scène glacée, il joue Mozart avec un irrespect joyeux. Il s'attaque au Concerto en ré mineur, le 31, au Théâtre des Champs-Elysées.

sion, on peut passer excellente soirée. La 30. La Cigale, 19 h Tél. : 42-23-38-00. Loca FNAC. 75 F.

dans leur maelström de

cuivres et de guitares ton-

Gary Moore

Les Irlandais ont facilen le blues, Gary Moore, patif de Belfast est un guitar-hero né juste à temps pour avoir fait ses débuts dans l'un des derniers wagons du train British Blues, Thin Lizzy. Depuis il court après la légende de ses alués, Clapton on Peter Green. Et c'est chose à leur envier, si ce n'est les années. Le 1= juin. Olympia. 20 heures. Tél. : 47-42-

Ultra Vivid Scene

Groupe américain extrémiste. Kurt Ralske, son leader, répète à qui veut l'entendre qu'il a commencé la guitare en jouant pendant six mois sans toucher au manche. L'étonnant à entendre le groupe sur disque est que cette fuzie a trouvé sa structure, une expression assez émouvant des sentiments qui agitent beaucoup de rockers à ce stade de leur carrière (je serai le maître du moi

Locomotive, 1 heurs Tel. : 42-57-37-37.

Ces moquettes nous vien nent de Manchester, berceau de la vague néo-psy-chédélique qui — comme la précédente — est à la fois une permission d'explorer des domaines tombés en jachère depuis une quin-zaine d'anabes (sons planants et autres dissonances euphoriques) et un prétente an n'importe quoi. Les Car-pets doivent encore faire la prenve qu'ils tombent dans la première catégorie.

ter brice de la

o naticien

g menticen ?

SERTI DE

وسمتار

printerior per

1 721 31 10 CM 88

Marie Gaotte

g anteres Total

an francis in the Control

State State

A Street artiste !

212000 1

西京で 日本

a in cont. price

· 株 ではっていった土地

E 111 1990)

Salarana i

יים ביים ביים ביים

inger, a gri

E E LEGISTE S

Aldri, da a

के अ अवाद्यद

gas fim eine

453.53

Per Ja 1

Patricis !

Wat I was

STATE AL

केट व स्थाप

A state of

giene

SPECTALLY IN

Marie Cal

tandy Weston

Avant Louis Schwis et Eric Lelann (le 7), Randy Weston est au théâtre de Boulogne Billancourt, Entre rythm a blues, toadition africaine et héritage de Monk, sur fond Ellingtonien, le pizniste de Brooklyn impose son autoen juger dans le coffret de 3 CD Verve 841, 312, 313 et 314)

Le 1\* juin. Soulogne-Billen-court. TBB, 20 h 30. T&L: 46-03-80-44. De 90 F à 110 F.

Michel Portal Trio Joachka Killer

A Citelles, le « trio » est le plus actif de ces deux derpais acti de ces deux der-nières muées. Killus (piano), Himmir (droms) et lenny Clark (basse), c'est la for-mule idéale entre rigueur et caprice. Quand ils se prodei-sent avec Michel Portal, c'est pour recadrer et déréter les boses en même temps. Le talent pur en menque

jein Cholles Thettre source Tél.: 60-08

MUSIQUES MONDE

Louga Lo Wale Afro

Le groupe Walo Afro vient de Saint-Louis du Sénégal : la jeune musique sénégalaise avec chevuri féminius. Louga Lo (sept musiciens, dont un ancien comparse d'Alan Stivel, trois chanteurs et des danseurs) joue de la musique traditionnelle sénégalaise depais plus de vingt ans, l'adapte jusqu'à en faire des

Le 31. New Morning, 21 h 30. Tél. : 46-23-51-41.

Nahawa Doumbia

Tout comme Salif Keita, Nahawa Doumbia a'aurait pas du chanter, puisqu'elle ne descend pas d'une famille de griois. Avant de devenir la voix féminine du Mali, cette jeune fille bambara et noble a du trangresser tous les tabous. Aidée par le producteur et arrangeur Boncana Maiga, figure marquante de la musique africaine, Nahawa Doumbia a développé les possibilités d'une voix singulière. Une première apparition en France, à Noël dernier, dans le cadre du Festival Africolor de Saint-Denis, puis au Fes-tival d'Angoulème fin mai. Let 1" et 2 juin. New Morning. 21 h 30. Tel. : 45-23-51-41.

> La sélection « Musiques » a été réalisée par Alain Lompeck « Jazz » : Francis Maramade « Rock » : Thomas Sound
> « Musiques da monde » :

Piano à la hongroise

Les Satellites

lls furent alternatifs (mais

viennent de signer chez une

filiale de CBS), ils sont

plutôt du genre à faire des

bras d'honneur aux pan-

dores qu'à théoriser sur les

nouveaux espaces sociaux.

ils ont un sens de la fête

certain, mais qu'on n'est

pas obligé de partager. Maintenant, si l'on rentre

cher, Alfred Brendel, Vladimir Ashkenazy et Maria Tipo vont se succèder sur la scène de Pleyel, Si Brendel, Ashkenazy et Maria Tipo n'ont plus besoin d'être présentés (ils jouent et enregistrent beaucoup), il en va autrement d'Annistes de cette fin de siècle, hélas ! méconnue, même des mélomanes. Une artiste qui compte pourtant Sviatoslav Richter au premier rang de ses admirateurs inconditionnels. Son jeu sans concession, qui n'hésite devant aucune rudesse, qui va droit son chemin sans musarder, a, cette capacité de rendre la musique claire, intelligible, que l'on admirait chez Wilhelm Backhaus.

Lorsque cette Hongroise joue, l'auditeur se

hauteur, perçoit chaque détail tout en ne perdant jamais de vue le dessein de cette extraordinaire femme de soixante-seize ans à l'allure altière, apparemment insensible aux témoiiration du ma l'écouter chaque année. Car si incroyable que cela paraisse, le public parisien ne se déplace pas pour l'écouter quand il s'écrase aux récitals de certains de ses confrères qui sont des bébés à côté d'elle. ± Le 11 juin, 20 h 30, salle Pleyel. Au programme,

les Sonates r. 18, 14, 10 et 32, de Beethoven.

« Partitions d'Arménie » Suite de la nace 41

» Si l'ethnomusicologie internationale ne sait pas où classer la musique arménienne, c'est qu'il n'existe pas chez nous de musique classique comme il existe une musique classique iranienne ou ottomane. Tous les arts classiques sont des arts de cour, financés à grands frais par des monarques ou des sultans qui, dans leurs conquêtes, massacraient tout le monde mais ramenaient à leurs côtés les artistes. Tous ces gens-là -Grecs, juifs, Espagnols, Arméniens, Italiens, Austro-Hongrois - mêlaient leurs traditions et leur savoir pour former ce qu'on a coutume d'appeler des « écoles d'art ». Ces écoles étaient soutenues par le palais, et pratiquaient l'art pour l'art.

» Le dernier royaume arménien date du Moyen Age et n'a pas duré assez longtemps pour susciter un tel rassemblement de talents. Nous n'avons donc pas de musique classique. Et l'on peut reconnaître, selon les régions d'origine de nos musiques traditionnelles, les traces de la domination perse, de l'influence kurde ou

» Reste que notre langue, bien qu'affiliée par certains aspects à l'iranien ancien et au grec classique, est une langue indépendante. Et comme le chant est notre moyen d'expression musicale privilègié, cette indépendance, cette singularité d'accentuation et d'intonation, se retrouvent dans notre musique, et singulièrement dans les chants syllabiques de nos liturgies anciennes, écrites pour voix solistes et bourdon, selon la formule exacte des duos de doudouks. Ces liturgies sont parvenues jusqu'à nous dans une notation neumatique (2) dont la clé a été perdue au dix-huitième siècle. Quel-

FSTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE

EGLISE

SAINT-EUSTACHE

EUDI 7 FUN 1990 - 20K30

Jean GUILLOU

IBIDH 28 JUIN 1990 - 20H30

Yanka HEKIMOVA

LOCATION: PANC - Balleri - AGENCIS

ques chercheurs, comme Nigoghayos Tahmizian, musicologue au Maténadaran (3), commencent à déchiffrer cette écriture sans être encore capables de lire les manuscrits. Nous avons heureusement des chantres auf utilisent les neumes comme moyens mnémotechniques, comme repères rythmiques ou mélodiques, sans savoir le moins du monde ce qu'ils signifient.

» La musique, partout, marche avec son temps et reflète l'espace qui la voit naître. Vos grandes cathédrales ont suscité de grands motets, de grands requiems. Nos églises fortifiées, petites, modestes, peu ornementées, vont avec nos liturgies dépouillées, dont il faut savoir goûter l'harmonie et la noblesse de propor-» Certains de nos musiciens savants, comme Khat-

chaturian plus tard, ont voulu au dix-neuvième siècle habiller nos mélodies à l'occidentale, pour « faire civilise ». D'autres se sont spécialisés dans des « arrangements d'arrangements », oubliant par exemple que Sipan Komitas, le Bartok arménien, avait déjà harmonisé et modernisé certains airs folkloriques. Ils ont pris Komitas pour la tradition! C'était banaliser notre musique, dont la caractéristique est le dépouillement, la simplicité. C'était l'affubler de pizzicatos, de legatos, de phrases propres à la musique écrite occidentale. mais que les interprètes arméniens sont incapables de réaliser. C'était accomplir un travail de menuisier avec les outils de l'horloger.

» Les compositeurs arméniens contemporains ont. compris qu'il fallait revenir aux origines par un effort de recréation spirituelle, retrouver nos traditions par l'esprit, sans en retranscrire les mélodies à la lettre. C'est ce que font un Ludwig Basil, un Alan Hovannes, de père armènien et de mère irlandaise, qui a conquis une vraie célébrité aux Etats-Unis. »  $A_{ij} \geq A_{ij} \geq A_{ij}$ 

ANNE REY

(1) Centre de l'église apostolique arménienne où se trouve le siège du patriarche-catholicos de toutes les Armé-nies. Le concert de la chorale de Sainte-Gayané est enregistré

(2) Les neumes sont des signes, apposés aux textes sacrés, qui servent, dans le grégorien par exemple, à noter les inflexions et la rythmique du plein-chant. (3) Musée doté de chambres fortes où ont été estrepo-sés, après le génocide, à Erevan, les livres de prières, les textes anciens, les miniatures et les enluminares qui consti-

tuent la mémoire arménienne \* Les renseignements pratiques concernant « Partitions d'Arménie » se trouvent dans notre sélection musique, page suivante. D'autre part, la Compagnie du théâtre instional TiOUZ d'Erevan présente une adaptation, sous forme de

Véronique Mortaigne. comédie ausicale, de Don Quichotte de Mikhail Boulgakov, mise en musique et en scène par Narek Dourian, au Théâtre des arts-flébertot, du 7 au 15 juin. Tél.: 43-87-24-24.

SOLYI EDWARDSEN WILM KANNEKENS FRANCE KTLINA CRÉMONA CHARLES CHE-ANGE CHANDE-BRETACKS ISABELLE MARTEAL LUZ AGGISS / BILLY COMTE HONGRIE HÉLA FOTTOUMI - ÉRIC LAMOUREUX ALAIN PLATEL LEA ANDERSON Japon Norvėge ELIZABETH DARASSI MITAKO KATO FRANCESCA LATTUADA WILLIAM PETT REAL SUEDE ALLEMAÇNE MICHEL KELEMENIS KENNETH KVARNSTRÓÐ PETER LENGYEL/LASZLO BOKAS 1 9 9 0 Jau alo No 20 H > 23 H M C 93 B O B 1 G H Y RESERVATIONS | | | 48 31 11 45 LE LURY INTERNATIONAL SERA PRESIDE PAR weller it the material times of the second MERCE CUNNINGHAM

SOIREE DE PROCLAMATION DES RÉSULTATS. DANS LE PROLONGEMENT DES PENCONTRES. MERCE CUNRINGHAM PRESENTERA "POLARITY" QUIRE CONUNDEE SPÉCIALENENT à CETTE OCCISION

ENE

Bull 🕏

ALVARO SIZA VIEIRA, AU CENTRE POMPIDOU

# A l'écoute de l'espace et des formes

Alvaro Siza n'est guère connu en France. Est-ce parce qu'il est pins praticien que théoricien ? Dix années de dessins. dix années de projets nous révèlent cet architecte portugais d'envergure internationale, qui travaille en artisan du génie quotidien.

V. 13

1 THE

E Centre de création industrielle (CCI) poursuit son œuvre pieuse qui est, en matière d'archid tecture au moins, de révêler la complexité et la diversité d'un vingtième siècle dont de larges pans restent parfaitement inconnus du public, et qui est donc souvent réduit aux avatars les plus classiques du mouvement moderne ou du style international. Il s'agit parfois de débusquer une originalité, comme pour l'exposition Tony Garnier, de remettre à l'honneur une sensibilité masquée par la dimension d'une œuvre (Emile Aillaud), et très souvent de porter sur la scène françaisé des maîtres étrangers, ignorés par une culture architecturale singulièrement étroite.

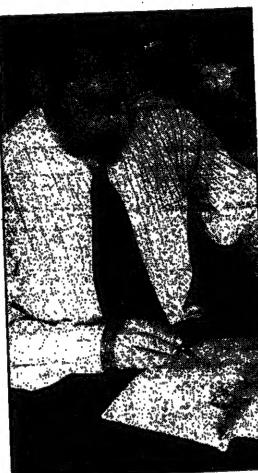

La bonne œuvre, ce printemps-ci, est de nous présenter, à travers son travail récent, le plus brillant et le plus singulier des architectes portugais : Alvaro Siza Vieira. Ce sont, présentées dans la Galerie des dessins, au rez-de-chaussée du Centre Pompidou, dix années (1980-1990) de production intense qui ont donné sa dimension internationale à Siza, notamment à travers des concours pour Venise, La Haye, ou pour cette ville de l'expérimentation urbaine qu'a été Berlin dans les années 80.

Toutefois, dix années ne font pas le tour d'une carrière, qui commence avec sa première commande - Siza R'a que vingt ans, - de quatre maisons dans la bantieue de Porto, et bientôt la réalisation, à la suite d'un concours, du restaurant Boa Nova, à Leça de Palmeira, en 1958. Dès alors, Siza apparaît comme un explorateur. Il se cherche des modèles forts : Wright, Gaudi et surtout Aalto, cet autre Alvar qui fait alors la gloire de la construction finlandaise.

Mais, comme le note Alain Guihenx, responsable

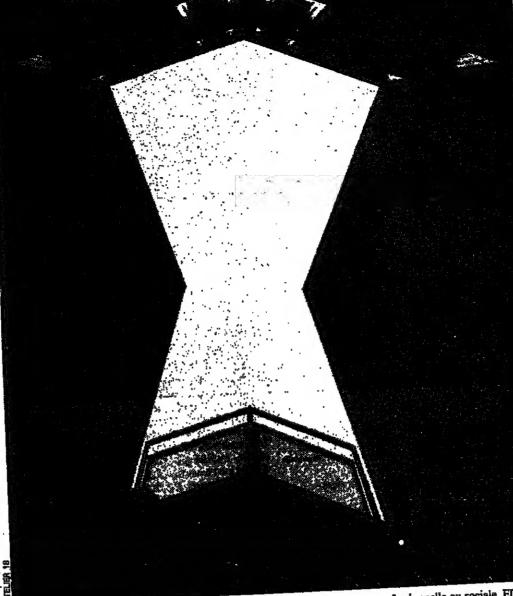

Alvaro Siza, maître incontesté d'un métier qui, de données multiples, complexes, contradictoires, permet de faire un objet unique, cohérent, équilibré. (Ci-dessus : une habitation à La Haye, 1986.)

de l'exposition, la dictature de Salazar est plus propice à l'isolement qu'aux explorations, et si Alvaro Siza ne sombre pas à proprement parler dans le régionalisme, il développe une œuvre personnelle à l'abri its: a ... La critique retrouvait son bon sauvage, dans un univers qui aurait échappé à tous les maux de l'architecture internationale tout en préservant ses qualités. La modestie des constructions de cette période, ainsi que le nombre important d'édifices non réalisés, viendront renforcer ce portrait d'un archi-· tecte introverti, sans théorie et tout entier absorbé par ses carnets de croquis. »

Par la suite, le Portugal s'ouvrant, et les idées circulant - d'ailleurs souvent plus vite que les hommes qui les produisent, et qui aimeraient parfois les rattraper pour les corriger, - Siza se laissera peu ou prou imprégner par les mécanismes de réaction formelle qui suivent ce que Guiheux appelle « l'évidente défaite de l'architecture moderne ». La limpidité blanche de ses œuvres, son attention au contexte et à la permanence des signes vont donc accepter de se plier au jeu de la citation, ou se soumettre à des régulations formelles propres à trouver la reconnaissance de la nomenkiatura des jurys internationaux. En cela Alvaro Siza s'éloigne d'Aalto, du purisme qui continue de passer pour sa constante référence.

C'est que la véritable constante de l'architecte portugais n'est pas faite (comme si souvent, même chez quelques-uns des plus brillants architectes) de singerie, de souci de la mode, d'émotivité face aux mécanismes

de reconnaissance professionnelle ou sociale. Efle est, et c'est plutôt en cela qu'il rejoint Aalto, dans le métier, terme trop vite assimilé à celui de profession. La profession, ce sont les signes extérieurs de richesse du métier - c'est-à-dire généralement des signes de pauvreté. Le métier d'architecte, c'est un savoir-faire, qui à partir de données multiples, complexes, contradictoires, permet de faire un objet unique, cohérent, équilibre. Un objet si protégé par sa perfection qu'il ne laisse pas d'aspérité où accrocher la méchanceté critique, et qu'il réduit les analyses à la fonction de pléo-

Siza a ce métier, et il sait bien que cela ne se réduit pas à des connaissances techniques (monter un mur, éviter qu'un toit ne se casse la figure, calculer le poids d'une dalle de béton, et autres fantaisies). Dans son rôle de professeur aux Beaux-Arts de Porto, il aura tonjours préféré reporter à la fin des études ces éléments de savoir qu'on place en général au début des

Siza, pour autant, n'a pas de théorie toute faite, il a une réflexion, une dynamique constante de l'approche - le métier, là encore - qui lui permet d'aborder les problèmes les plus variés. C'est ainsi que, dans les années 70, il peut passer de l'échelle de la maison particulière et du vocabulaire luxueux qu'exige un siège de banque au projet SAAL, ensemble d'habitation entrepris avec les habitants les plus défavorisés d'un quartier de Porto.

Sa renommée internationale autant que cette capacité à répondre aux enjeux les plus disparates ont récemment conduit la ville de Lisbonne à lui confier la reconstruction du quartier historique de Chiado, détruit par un incendie pendant l'été 1988.

FRÉDÉRIC EDELMANN \* Lire ci-contre les renseignements pratiques dans la

## **NOUVELLES EXPOSITIONS**

Le calendrier des expositions paraît désormais dans le Monde du jeudi (daté vendredi), soit le endemain de notre supplément Art-Speciacles.

## Des artist<del>es</del> à La Coupole, Montparsasse 1918-1940

Une évocation du Montparnasse de l'entre-deuxguerres, quand Soutine, Pascie ou Giacometti hantaient le restaurant La Coupole, dont le look, hélas, a changé, mais dont les fameux piliers conservent, heureusement, leurs décorations originales. Musée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bourdelle, Paris-15-. Tél. : 45-48-67-27. Tous les

jours sout lundi et jours fériés de 10 houres à 17 h 40. Du

### André Kertesz

En deux cents photographies et documents provenant des archives de la donation, pour la plupart inédits, l'œuvre lic en France de 1925 à 1936 (voir notre photo lègendée page suivante).

Où le promeneur Kertesz, photographe indépendant éloigné de sa Hongrie, travaille pour Vu, An et mèdecine, Minotaure, fait de la publicité pour Nestlé, participe à des expositions, frequente les milieux litteraires et artistiques d'avant-garde photographie les scènes de rue, les cafés, les jardins, réalise de nombreux portraits d'artistes. L'exposition présente aussi des œuvres datant des retours à Paris, ment une série de Distorsions de 1984.

Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson, Paris-16. Tél. : 47-23-36-53. Tous les urs sauf mardi de 9 h 45 à 20 soft. 25 F (compres

### Le Guerchin on France

Le Louvre n'a pas attendu 1991 pour sêter le quatrième centenaire de la naissance de Giovanni Francesco Barbieri dit a Il Guercino » ou a le Louche ».

Vingt tableaux et trente-six dessins du peintre. . le plus grands peintres » (pour Sten-dhal), vont en effet être présentés au Pavillon de Flore

pendant plusieurs mois. Toutes les œuvres proviennent des collections publiques françaises.

Musée du Louvre, pi Flore, porte Jeulard - côté jer-din des Tuilerles, Paris-1". Tél.: 40-20-51-51, Tous les 3 juin de 9 heures à 17 k 15. Conférences les 25 et 28 juin.

Elle a peint des vallées, des nes, et la pluie. Maintenant elle peint des champs, ou plutôt des tableaux dont la lumière, les ombres et les aleurs riches sont l'expression de sensations de paysages. Et cela en maitre de la grande abstraction gestuelle. 42-77-32-31. Tous les jours

### Robert Rauschenberg

Peintures, aluminium sculptures depuis 1970. En complément de l'exposition, la galerie Boulakia propose des films et des vidéos sur l'artiste américain, ainsi que des photographies de performances ou de décors réalisés en collaboration avec John Cage, Merce Cuoningham,

Galerie Fabien Boulakia. jours sauf dimanche et lundi de 10 heures à 13 heures et

## Alvaro Siza

Lire notre article ci-contre. Centre Georges-Pompidou nure, place Georges-Pompi-dou, Paris-4-. Tél. : 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 beures à 22 heures, samedi, dimanche

## SÉLECTION PARIS

### Art précolombien du Mexique

L'art des civilisations maya et aztèque, mais aussi olmèque, toltèque et mixtèque, présenté avec tout le décorum requis dans ce genre de grande rétrospective. Les pièces venues du Musée ethnographique de Mexico, en particulier, sont souvent splendides.

Grand Palais, galeries natio-nales, av. W.-Churchili. pi. Clemenceau, av. Gal-Eisen-hower, Paris 9-, Tél. : 42-89-54-10. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à

### Dessins vénitions des collections de l'Ecolo des beaux-arts

Titien, le Tintoret, Véron R. Palma le Jeune, Tiepolo. Guardi, Piranèse. Constitué au dix-neuvième siècle grace aux dons de collection de la parisiens, le fonds de dans rénitiens conservé à l'écdu quai Malaquais est 35: bon aperçu de trois siècles d'art dans la cité des deges

Galerie H. Odermatt-Ph. Cazeau 85 bis, fg St-Honoré 75008 Paris - (1) 42 66 92 58

**EXPOSITION MAÎTRES DES** XIXº ET XXº SIÈCLES

4 MAI - 28 JUILLET

GALERIE DI MEO-5, rue des Beaux-Arts 75006 Paris - Tél.: 43 54 10 98

## MICHEL HAAS

XXXV SALON DE MONTROUGE 9 MAI - 6 JUIN ART CONTEMPORAIN sculpture, dessin, travaux sur papier, photo, etc...

Mario SIRONI et "Un printemps italien"

21 jeunes artistes italiens

2, av. Emile Boutroux - 32, rue G. Péri - 10/19h L i. j. - 46 55 56 34 (Mº Pte d'Orléans - Bus 68 - 128 -126)

GALERIE MARWAN HOSS 12, rue d'Alger - 75001 Paris

## TORRES-GARCÍA

Peintures - Constructions - Œuvres sur papier

30 mai - 20 juillet

Lundi - Vendredi 10 h - 12 h 30 - et 14 h - 18 h 30 Samedi sur rendez-vous - Tél. 42.96.37.96 Fax: 49.27.04.99 - Parking Vendôme



### James Ensor

Visionnaire, angoissé, maca-bre et burlesque, célèbre mais incomplètement connu. James Ensor, le pennire d'Ostende qui navigua entre mascarades tristes et crucifixions, est salué au Petit Palais. En une retrospective réunissant cent peintures et cent cinquante dessins et eravures.

Musée du Petit Palais, av. Winston-Churchill, Paris 8-, Tél. : 42-65-12-73. Tous les.: 42-03-12-73. Tous les jours sauf lundi et jours tériés de 10 heures à 17 h 40. Visites-conférences les jeudis et samedis à 14 h 30 (22 F). Jusqu'au 22 juillet. 28 F.

# Polyptyques ou le tableau multiple du Moyen Age au XX•

Le Moyen Age a invente le tableau multiple à volets mobiles ou fixe, pour les besoins du culte, par besoin d'images. Après deux siècles d'oubli, le dix-neuvième siècle en a exploité les ressources à diverses lins : il faisait fureur chez les prè-raphaélites et chez les nabis. Le vingtième siècle parfois y a recours, pour combiner des figures, ou raconter des his-toires de formes, ou mettre en forme des aires abstraites. Le Louvre en présente une soixantaine, d'hier à aujour-

d'hui.
Musée du Louvre, hall Napo-léon, entrés par la pyramide, Paris 1". Tél.: 40-20-51-51.
Tous les jours sauf mardi et dimanche 3 juin de 12 heures à 21 h 45. Ouvert le 4 juin de 9 h à 22 heures, visites-conf. les lundis et mercredis à 19 h 45. les vendredis à 15 h 30. Jusqu'au 23 juillet. 25 F. possibilité de billets coud'hui 25 F. possibilité de billets cou-plés avec le ticket d'entrée au

## Thomas Schütte

Des sculptures qui font penser tantot à des maquettes et tantot à des monuments ; des aquarelles et des céramiques de fruits et légumes, qui traitent de la nature morte, en morte : des peintures emblématiques sur coton : a chacun de se débrouiller avec l'œuvre proteiforme de ce jeune artiste allemand. qui se plait à organiser son

Galerie Beaubourg

Larry Rivers

arianne

<sup>x</sup>Pierre

Nahon

3 RUE PIERRE AU LARD 75004 PARIS 42 71 20 50

œuvre en réseau ouvert de significations.

Musée d'art moderne de la Ville de Paris, A.R.C. 11, av. du Président-Wilson. Paris 16. Tel.: 47-23-61-27. Tous les jours sauf lundi de 10 heures à 17 h 30, mercredijusqu'à 20 h 30. Visite commentée gratuite les jeudis à 15 heures. Jusqu'au 24 juin. 15 F.

### Sculptures françaises néo-classiques du Musée du Louvre (1760-1830)

Pajou. Houdon, Rude, David d'Angers et bien d'autres. Soit 89 sculptures, pour une exposition du Bicentenaire qui, après un périple en Allemagne, est finalement présentée au Louvre.

Musée du Louvre, galerie et salle Mollien, entrée par la pyramide, direction Denon, Paris 1\*. Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours sauf mardi de 9 heures à à 17 h 45. Nocturnes le mercredi et un kundi sur deux jusqu'à 21 h 45. Ouvert le le 4 juin de 9 heures à 18 heures. Fermé dimanche i juin, Jusqu'au 3 septembre. 27 F (prix d'entrée du musée).

## 35• Salon de Montrouge

L'Italie est à l'honneur, cette année, au Salon de Montrouge. Avec un hommage à Mario Sironi (1885-1961) d'une part : avec. d'autre part, une exposition réunissant une vingtaine de jeunes artistes de Milan, de Florence, de Rome...

Centre culturel et artistique.
2. avenue Emile-Boutroux.
Montrouge, 92120. Tél.:
46-56-56-34. Tous les jours
de 10 heuras à 19 heures.

### Joseph Wright of Derby

Joseph Wright, peintre anglais du dix-huitième siècle peu connu en France, se plaisait à peindre des sujets associait à un traitement pictural de la lumière à la Cara- 25 F.

L'Ambassade du Mexique présente

**ABEL** 

Galerie de Nesle

8, Rue de Nesle-75006 Paris

DU 1 AU 30 JUIN 1990

TOUS LES JOURS DE 11 H À 20 H.

ENTRÉE LIBRE

vage, justement sans équivalent au siècle des Lumières. Cette première rétrospective d'envergure rassemble qua-

Grand Palais, av. W. Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-Eisen-hower, Paris 8- Tél. : 42-89-54-10. Tous les jours saut nouveaux, par exemple des mardi de 10 heures à scèncs scientifiques, qu'il 20 heures, mercredi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 23 juillet.

## **GALERIES**

## Nabis

œuvres de Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Maillol, Verkade, Sérusier, Roussel, Ranson et quelques autres, tous convaincus qu combattre « un enseigne-ment où le réalisme le plus grussier avait succèdé à l'acalémisme des derniers élèves d'Ingres ». Et qui s'y sont employes avec plus ou moins

Denise René, fidèle à ses

dites à Paris.

Galerie de France, 50-52, rue de la Verrerie, Paris 4<sup>a</sup>. Tél. : 42-74-38-00. Tous les jours seuf dimanche et lundi de 10 heures à 19 heures. Jus-qu'au 16 juin.

## Bernard Faucon

musée de Kyoto.

les jours sauf dimanche et lundi de 13 heures à 19 heures. Jusqu'au 9 juin.

Contraction tout à la fois du décor de film, du cadre photographique et de la figure picturale, cette mise en abyme de l'image par ellememe inverse le processus du voyeurisme. C'est l'odalisque d'Ingres projetée dans

Graigie Horsfield

Venu à Paris en

1925, André Kers-

tész excelle dans

les scènes d'inté-

rieur, reflet de son

apaisement, de

son bonheur, et de

sa consivence avec

cette cité qu'il

adore. Grand pho-

tographe d'objets,

il épingle, en

même temps que

en bois, les

lunettes et la pipe

de Mondrian. Pur

chef-d'œuvre,

cette nature morte

figure parmi les

deux cents images

de sa donation actuellement pré-

sentées par la Mis-

sion du patrimoine

photographique au Palais de Tokyo.

la fameuse tuli

Expression de l'indescripti-ble, les immenses tirages de Horsfield, un Britannique de quarante ans, concilient le mystère et l'évidence. A la fois proches et distants, indestructibles et douloureux, ses portraits, ses ous et ses vues d'architecture aux gris infiniment dégradés, font de ce photographe la évélation des deux dernières

Galerie Giovanna Minelli, 17, rue des Trois-Bornes, Paris 11\*, Tél. : 40-21-89-69. Tous les jours sauf dimenche et lundi de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 20 juin.

## Mandlargues

Mandiargues et ses peintres. Cet hommage situe le champ des options artistiques de l'écrivain, qui est vaste et s'étend, au-delà du surréa-lisme auquel il a été étroite-ment mêlé, à toute forme de création « subversive ». Par exemple à l'art maniériste et à l'œuvre de Jean Dubuffet.

les jours sauf dimanche de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures, kindi de 14 h 30 à 39 heures. Jus-

C'est devenu un rituel : cha-que année, à la même époque, Robert et Manuel Schmit invitent les amateurs d'art à venir découvrir, dans leur gaierie, quelques merveilles de maîtres du dix-neuvième et du vingtième siècles. Cela, depuis vingtcinq ans. Pour feter cet anniversaire, ils ont demandé aux collectionneurs de leur prêter les chefs-d'œuvre acquis chez eux : ici un Delacroix, là un Degas, et là

## Le Havre

### Bill Culbert

Néons et lampes sont les materiaux de predilection de ce Néo-Zélandais de Londres, qui avec eux cherc éclairer sous un jour inattendu des objets ordinaires tels que bidons, tables,

Musée des Beanx-Arts, boule-vard Kennedy, 75809. Tél.: 35-42-33-97. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 24 juin.

### Marseille

Christian Jaccard Il y a de la cohérence dans l'œuvre de cet artiste qui pratique l'empreinte, l'estampage, le tressage, le pliage, la combustion, la cal-cination, oblitère parfois des images anciennes, pour mettre en évidence la matière picturale d'aujourd'hui et

d'hier.

Musée Cantini, 19, rue Grignan, 13006. Tál.: 91-5477-75. Tous les jours de 10 heures à 17 heures. samedi, dimanche de 12 heures à 19 heures. Jusqu'au 24 join, 12 F.

4

ġ.

### L'Egypte des miliénaires naires obscurs

L'Egypte avant l'Egypte, celle des populations palcoli-thiques et néolithiques, révélée à travers le matériel trouvé dans des nécropoles : des outils, mais surtout des figurines en terre cuite et d'étonnants objets zoomorphes, en forme de pois-son. Une exposition organi-sée pour célébrer le enaire de la naissance de Champollion.

Ge Champonioni.
Centre de la Visille-Charité.
2, rue de la Charité. 13002.
Tél.: 91-56-28-38. Tous les jours de 10 heures à 17 houres, samed, dimanche de 12 beures à 19 houres.
Jusqu'ou 26 juin, 12 F.

### Nancy Matisso, l'art du

Depuis le Mallarmé (1932), l'intégrale des byres illustrés par Matisse, ainsi que diverses publications auxquelles il a participé. Tos-jourt avec cette idee de proportions très réduites et lui danner par le seul jeu des cauleurs et des lignes des dimensions infinies ».

Musée des Beeux-Arts, place Stanielas, 54000. Tél. : 83-37-85-01. Tous les jours sauf lundi matin et mardi de 10 lt 30 à 18 heures. Jus-

### Rennes Le Spectaculaire

Où l'usage des instruments du spectaculaire produisent du spectaculaire, parient aux du speciacuaire, parent and yeux, en imposent. Avec Rebecca Horn, IFP, Niek Kemps, Claude Lévèque, Raoul Marek, Juan Munoz, Emmanuel Saulnier, Haim Stainbach Jean Verrenness. Steinbach, Jean Vercruysse. Steinbach, Jean Vercrysse.
Galerie d'art et d'essai, bibliothèque interuniversitaire.
5, avenue du Professeur-LonBernard, 35040. Tél.: 99-3352-44. Tous les jours sauf
dimanche de 9 heures à
19 heures, samedi de
9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 45. Jusqu'au
13 juillet.

### Saint-Paulde-Vence

Jean-Paul Riopelle Un grand peintre canadien en cinquante peintures de grands formats, ainsi que des pastels, des fusains, des col-lages, d'hier et d'anjourd'hui. lages, o net et d'anjont service. Fondation Maeght. 06570. Tél.: 93-32-81-63. Tous les jours de 10 heures à 12 b 30 et de 14 h 30 à 18 heures. Jusqu'au 25 juin.

Bibliothèque municipale de Chaumont, 87, rue Victoire-de-la-Marne, 52000, Tél.: 25-32-37-48. Tous les jours saif kindi de 15 heures à 18 h 45. Jusqu'au 28 juillet.

### Mark Di Suvero, sculptures

Valence a livre ses places, ses rues, son musée, au sculptenr américain Mark Di Suvero. Comme naguère Chalon-sur-Saone, qui fut et reste un des ports d'attache de ce manipulateur de poutrelles, dont la création est toujours un rapport de forces tendoes dans l'espace monumental.

Espace urbain de Valence. Musée, Médiathèque, CRAC. 26000. Yous les jours de 14 heures à 18 heures, more delle samed, dimanche de 9 heures à 12 heures. Jusqu'au 31 août. u'au 31 août.

La sélection « Arts » a été établie par : Generiève Breerette, Sélection « photo » Patrick Roegiers



31 mai - 23 juin 1990

Brown

Peintures.

Galerie Lelong

13-14, rue de Teheran, Paris

tre-vingts tableaux et une trentaine de dessins.

## Au temps des

Rien moins que cent vingt

Galerie Huguette Beres, 25. quai Voltaire, Paris 7°. Tél.: 42-61-27-91. Tous les Jours sauf dimanche de 10 heures à 19 heures. Jus-gr'au 12 hilles.

options de toujours, expose des peintures et des sculp-tures de Max Bill, ce vétéran de l'abstraction pure, qui est l'un des derniers témoins de l'aventure du Bauhaus de Dessau, où il a attrapé le goût de la recherche plastique et des « bonnes formes ».

Galerie Denise René, 196, bd Saint-Germain, Paris 7\*, Tél. : 42-22-77-57. Tous les jours sauf dimanche de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 24 juin.

## Jean Degottex

:Les « Repports », soit une suite de grandes toiles noires brossées large, dont les fonds ècrus travailles par la colle, affleurent à la surface, Degottex les a peintes entre 1977 et 1981. Elles sont iné-

.Dans leurs habits d'époque, parfois portès par l'auteur lui-même, les 83 manne-quins qui ont fait la notoriète de Bernard Faucon, posent devant un mur nu, dans une lumière douce et tamisée, pour une ultime farandole avant leur départ pour le Japon. Ils ont, en effet, été acquis par un

Galerie Agathe Geillerd, 3, rue du Pont-Louis-Philippe, Paris 4. Tél.: 42-77-38-24, Tous

## Alain Fleischer

### des appartements clos, qui d'un malicieux clin d'œil épie le locataire chez lui. Galerie Michèle Chomette. 24, rue Beaubourg, Paris 3. Tel.: 42-78-05-62. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 14 heures à 19 heures.

## Michel Hees

Sa peinture est depuis toujours un travail sur la mémoire et le temps. Indissociables du fond des tableaux, les êtres et les choses prennent forme comme de lointains souvenirs, lentement, mais impêrieusement, mis à jour. La matiere brossée large est

Galerie Di Meo, 5, rue des Beaux-Arts, Paris 6-, Tél. : 43-Beaux-Arts, Paris &. Tél.: 43-54-10-98. Tous les jours sauf dimanche et jours de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 9 heures. Jusqu'au 13 juillet.

## **RÉGIONS** Beauvais

## Francis Auburtin

Première rétrospective d'un symboliste méconnu, qui fit une belle carrière de peintre décorateur, avec des com-mandes pour la Sorbonne, la Faculté des letures de Lyon, la Bolin de l'orandoment le Palais de Longchamp a Marseille, la Gare de Lyon à Paris, le Conseil d'État. Il peignit aussi des paysages marins et des scènes dérivant de la mythologie antique. Musée départemental de l'Oise, 60000. Tél. : 44-84-37-37. Tous les jours sant mardi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 2 septembre. 10 F.

du cloître, environ un millier d'œnvres réalisées depuis 1985. Dont certaines, il est

vrai, sont de petits formats.

Musés de Brou, 63, boulevard de Brou, 01000. Tél.: 74-22-22-31. Tous les jours de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures; Jus-qu'au 10 jois.

Pour la première fois rémie, la collection complète des trente affiches de Toulouse-Lautrec. Cette exposition marque le coup d'eavoi d'un nouveau Festival de l'af-fiche

Charmont en

Haute-Marne

affichisto

Doug

Le Maître

de la Manne

Une exposition-dossier

autour du Maître de la

Manne, « primitif hollan-dais » actif vers 1460-1470, connu seulement par trois

panneaux d'un même reta-

ble. Deux de ces panneaux sont conservés au Musée de

Douai, le troisième au

Musée Boymans-van Beu-ningen de Rotterdam, qui l'a prêté.

Bourg-en-Bresse Georges Adilon Abstraites, sombres, ges-tueties, les dernières pein-tures d'un Lyonnais très productif, dont le Musée de Brou présente, dans les salles capitulaires et les pourtours

Galerie Artourial, 9, av. Mati-goon, Paris 8·. Tél. : 42-99-16-16. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 h 30 à 19 h 15. Jusqu'su 13 juillet.

## Francis Picabia

C'est une rétrospective fort bien documentée. Elle combien documentée. Elle com-porte près de cent peintures de 1905 à 1951. De quoi plonger dans l'univers du peintre, un capricienx avec lequel on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Qui devint dadaiste par goût des expériences extra-picturales, et le resta: au fond, quitte à et le resta, au fond, quitte à défrayer la chronique artisti-que et mondaine.

Galerie Didier Imbert Fine Arts, 19, av. Matignon, Paris 8. Tel.: 45-62-10-40. Tous

### Vingt-cinq ans d'expositions, maîtres français XIX-XX siècles

un Matisse ou un Soutine.

Musée de la Charteuse. 130, rue des Charteux. 59500. Tél.: 27-87-17-82. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Jus-gu'au 2 justet. 7, 90 F (entrée du musée). Galerie Schmit. 396, rue Saint-Honoré, Paris 1\*. Tél. : 42-60-36-36. Tous les jours sauf dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30, samedi de 10 heures à 18 h 30. Jusqu'au 18 juillet.